

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

# Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

# À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



# BODLEIAN LIBRARY The gift of

Miss Emma F. I. Dunston



Durs on A 283/

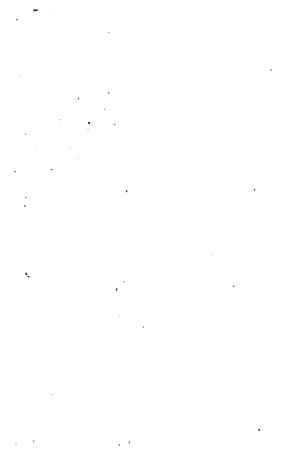

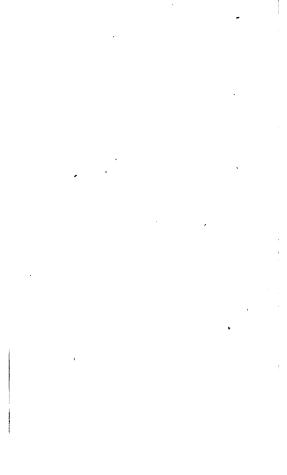

# ŒUVRES

# DE FLORIAN.

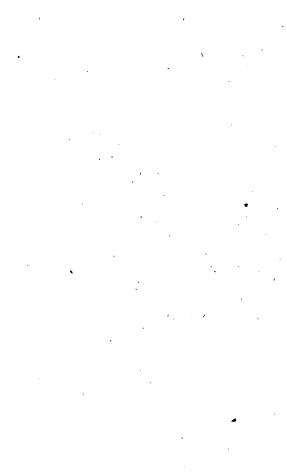

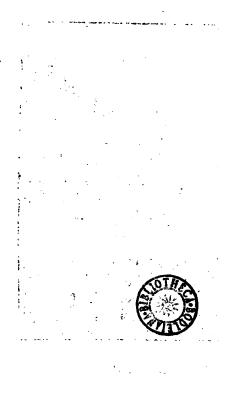



Maniere dont Don Quichotte recut l'ordre de chevalerie

# DON QUICHOTTE

DE LA MANCHE,

TRADUIT DE L'ESPAGNOL

DE MICHEL DE CERVANTES

PAR FLORIAN;

**QUVRAGE POSTHUME.** 

AVEC FIGURES.

TOME PREMIER.



DE L'IMPRIMERIE DE GUILLEMINET.

A PARIS,

Chez DETERVILLE, libraire, rue du Battoir, 2º 16.





assez connue; c'est que don Quichotte, indépendamment de sa gaieté, de son comique, est rempli de cette philosophie naturelle qui, en livrant au ridicule de vains préjugés, n'en respecte que plus la saine morale. Tout ce que dit le héros, lorsqu'il ne parle pas de chevalerie, semble dicté par la sagesse pour faire aimer la vertu: son délire même n'est qu'un amour mal entendu de cette vertu. Don Ouichotte est fou dès qu'il agit, il est sage dès qu'il raisonne : et comme il est toujours bon, on ne cesse point de l'aimer; on rit de lui, et l'on s'y intéresse; on le sait insensé, et on l'écoute. Cervantes est peut-être le seul homme qui, par une invention aussi neuve, aussi différente de tout ce que

l'on connoissoit sait forcé ses lecteurs de suivre long-temps, sans se fatiguer, les actions d'un extravagant dont on se moque sans cesse, et qu'on ne peut jamais mépriser; dont on plaint toujours le délire, et dont on admire souvent la raison. (1)

Je n'ignore point que plusieurs personnes d'esprit et de goût aiment peu ce livre célebre. Je n'ai pas besoin de leur démontrer qu'un ouvrage traduit tant de fois dans toutes les langues de l'Europe, et par-tout avec un succès égal, renferme nécessairement un très émi-

<sup>(1) «</sup> De tous les livres que j'ai lus, « don Quichotte est celui que j'aime-« rois mieux avoir fait. » S.-Evremond, lettre au maréchal de Créquy.

4

nent mérite: mais je voudrois que ma traduction pût leur donner une idée de cette réunion si rare de la morale et de la gaieté, de la finesse et du naturel, de l'imagination la plus brillante, et de la diction la plus pure. Je voudrois encore rappeler à ces personnes si difficiles que Cervantes écrivoit au seizième siecle, lorsque le goût de la scholastique régnoit encore dans toute l'Europe, lorsque les nations les plus policées ne lisoient que les monstrueux romans de chevalerie, et que les François n'avoient pas même leur Astrée. Cette réflexion, ce me semble, doit inspirer quelque admiration pour l'homme qui inventa dès-lors le personnage si original de Sancho, les intéressans épisodes de Dorothée, du Captif, du touchant Cardénio, modele depuis imité par le peintre de Clémentine; pour l'auteur qui remplit son livre de caracteres tous différens quoique presque tous aimables, et qui, sachant si bien nous attendrir lorsqu'il lui plaît, sait encore nous donner des leçons de vertu, et nous faire rire long-temps sans jamais risquer d'alarmer la pudeur la plus délicate.

En abrégeant des éloges suspects dans la bouche d'un traducteur, je me hâte de convenir que l'on peut être rebuté par quelques plaisanteries prolongées ou répétées, par quelques tableaux peu agréables. Cervantes n'a pas toujours échappé au goût de son siecle, et celui de sa nation n'est pas en tout

point ressemblant au nôtre. D'ailleurs il m'est bien démontré que Cervantes fit d'un seul jet la premiere partie de son ouvrage, sans même se donner la peine de relire ses brouillons. Beaucoup d'oublis de sa part prouvent jusqu'à l'évidence cette assertion (1). N'espérant point faire passer dans ma langue les continuelles beautés qui compensent si fort ces taches lége-

<sup>(1)</sup> Dans le chapitre V, la gouvernante dit au curé que don Quichotte est absent depuis six jours : il n'est parti que de la veille. Au chapitre VII, Sancho appelle sa femme JEANNE GUTTIERES: dans tout le reste de l'ouvrage elle s'appelle THERESE. Sancho, dans le commencement, ne dit presque point de proverbes. Au chapitre XXIII, Ginès de Passamont vole

res, j'ai cru devoir les affoiblir, en adoucissant certaines images, en changeant quelquefois des vers trop éloignés de notre goût, surtout en supprimant les répétitions, et abrégeant des digressions, neuves sans doute lorsqu'elles parurent, mais devenues aujourd'hui communes, enfin en serrant beaucoup les récits, et suppléant par la rapidité à des ornements que je ne pouvois rendre. Les admirables

l'âne de Sancho; et à la page suivante Sancho suit son maître, monté sur son âne. Le temps, les époques, ne sont presque point observés. Je pourrois citer plusieurs autres distractions, dont je me suis permis de réparer quelques unes, et qui ont été relevées avec impartialité par le savant auteur espagnol de l'Analyse de don Quichotte.

romans de Clarisse et de Grandisson nous ont été donnés ainsi: leur gloire n'en a pas souffert; et les personnes tolérantes, qui n'exigent pas que tout traducteur se dépouille de son bon sens et de son goût, peuvent s'en rapporter à mon amour pour Cervantes de l'extrême attention que j'ai mise à ne retrancher de son ouvrage que ce qui n'auroit pas semblé digne de lui dans le mien.

Puisse mon zele me faire pardonner par ceux qui savent l'espagnol la hardiesse d'avoir abrégé un livre que j'admire autant qu'eux, que je trouve comme eux un chefd'œuvre d'esprit, de finesse, de grace! Mais la grace des mots dans un idiome n'a pas toujours son équivalent dans un autre; et l'on doit alors, ce me semble, supprimer ce qui seroit longueurs sans cette grace des mots.

Jen'espere guere que cet humble aveu m'attire l'indulgence de tous les lecteurs pour les libertés que je me suis permises : cette crainte est un motif de plus pour répéter que ce qu'on trouvera de moins imparfait dans ma traduction reste toujours, malgré mes soins, infiniment au-dessous de l'original; qu'un des plus grands charmes de cet original, c'est l'élégance continuelle et l'heureux mélange de tous les styles. Cervantes s'éleve souvent jusqu'au ton le plus oratoire, le plus poétique, lorsqu'il fait parler don Quichotte; il emploie le langage naif et piquant de la véritable comédie dans les

## TO AVERTIBEEMENT.

réflexions de Sancho; il sait trouver une autre maniere aussi naturelle, aussi gaie, mais cependant différente, quand il amene sur la scene des pâtres ou des chevriers; et il revient, sans qu'on s'en apperçoive, à son rôle d'historien, dans une prose claire, facile, quelquefois un peu abondante, mais toujours harmonieuse. Je souhaite que l'on s'en apperçoive en me lisant: je n'en avertirois pas si je pouvois l'espérer.

# PROLOGUE

DE

# MICHEL DE CERVANTES.

LECTEUR oisif, ai-je besoin de te jurer que je voudrois que cet ouvrage fût le plus beau, le plus parfait, le plus agréable des livres? Malheureusement tu sais bien qu'à l'œuvre on reconnoît l'ouvrier. Que pourroit produire un esprit aussi peu cultivé que le mien, sinon un sujet bizarre, extravagant, sans suite, sans ordre, rempli d'imaginations qui ne sont jamais venues à personne? D'ailleurs, je travaille en prison (1), et le lieu n'inspire pas. Le spectacle des beautés champêtres, la sérénité des cieux, le murmure des ruisseaux, la tranquillité de l'ame,

<sup>(</sup>I) Cervantes commença don Quichotte en prison, Yoyes sa vie.

suffisent pour rendre fécondes les muses les plus stériles. Heureux ceux qui en jouissent!

Trop souvent l'amour paternel fascine tellement les yeux d'un pere, qu'il regarde comme des graces les défauts de son enfant. Don Quichotte n'est pas le mien, il n'est que mon fils adoptif : ainsi, mon cher lecteur, je ne viens point, selon l'usage, solliciter à genoux ton indulgence. Libre de ton opinion, souverain maître de ton avis, tu peux me juger à ton gré. Le bien ou le mal que tu diras de moi ne te vaudra ni châtiment ni récompense.

J'aurois seulement desiré pouvoir t'épargner le prologue, l'avant-propos, l'introduction, tout ce bavardage inutile dont aucun auteur ne fait grace. Ma paresse y trouvoit son compte; car je t'avoue que cette préface me coûte plus que l'ouvrage. Je ne savois par où commencer; je ne trouvois rien à dire; mon papier restoit devant moi; j'étois

appuyé sur mon coude, ma joue dans une main, ma plume derriere mon oreille; quand je fus surpris, ainsi méditant, par un de mes amis, homme d'esprit, qui me demanda ce qui m'oecupoit. Ma préface, lui répondis-je: comment voudriez-vous que don Quichotte osât paroître sans préface? Que diroit de moi ce vieux censeur nommé le public, si, après tant d'années de silence, déjà sur le retour de l'âge, je lui présentois un misérable livre sans discours préliminaire, sans érudition, sans remarques, ou sans notes marginales? Voyez tous les ouvrages nouveaux; ils sont pleins de citations savantes. Leurs auteurs ont consulté tant de philosophes anciens, qu'ils sont obligés d'en donner une liste alphabétique qui va depuis Aristote jusqu'à Xénophon et Zénon. Voilà ce qu'un lecteur admire, et ce qui fait passer un écrivain pour un homme instruit et disert. A leur exemple il me faudroit encore, après mon titre, quelques somets à ma louange, dont les auteurs fussent des marquis, des ducs, des évêques, des dames, ou des poêtes un peu célebres. Je n'en ai point : aussi, mon ami, suis-je presque décidé à laisser le seigneur don Quichotte enseveli dans les archives de la Manche, plutôt que de le produire au grand jour dépourvu d'ornements si nécessaires, et qu'un ignorant comme moi désespere de lui fournir. C'est à cela que je réfléchis-sois.

A ce discours, mon ami fit un grand éclat de rire: Pardieu! frere, me répondit-il, je vous croyois du bon sens. Comment se peut-il qu'avec l'esprit que je vous connois vous soyez arrêté par une bagatelle? Écoutez, je vais applanir toutes vos difficultés.

Vous desirez d'avoir, comme les autres, au frontispice de votre ouvrage des sonnets à votre louange, dont les auteurs soient des personnes titrées :

qui vous empêche de les faire vousmême, et de mettre au bas les noms que vous voudrez; par exemple, celui. du Prêtre-Jean des Indes, ou de l'empereur de Trébisonde? Ce sont de très grands seigneurs; et j'attesterai qu'ils sont de grands poëtes. Si quelque pédant s'avise de nous démentir, que risquons-nous? la justice ne punit point ces especes de faux. Quant aux citations, aux remarques que vous series bien aise de mettre en marge, appred nez par cœur quelques vers latins . quelques sentences un peu générales, que vous jetterez, à propos de rien, au milieu de votre discours. Vous aurez ainsi un prétexte de citer Homere, Horace, Virgile, les Peres de l'Eglise même, et nos modernes les plus connus. Ensuite, pour les écrivains que vous êtes censé avoir consultés, copiez bien exactement les noms de tous les anciens, faites -les imprimer en gros caracteres à la fin de votre livre : vous

trouverez beaucoup de gens qui croiront que vous les avez lus, et vous aurez à bon marché la réputation d'érudit.

Ce n'est pourtant pas qu'à la rigueur vous ne puissiez vous passer de toutes ces belles choses; car votre intention est d'écrire une satyre plaisante des livres de chevalerie. Or, je ne morappelle point qu'Aristote en ait fait mention, que saint Basile en ait parlé. Les philosophes, les rhéteurs, les géometres, les conciles, sont assez étrangers à vos extravagances. Peut - être vous suffiroit-il d'imiter parfaitement ce que vous voulez ridiculiser; d'écrire avec un style pur , harmonieux , naturel , précis, des aventures neuves et gaies; de peindre aux yeux ce que vous dites, et d'exprimer elairement ce que vous pensez. Ce mérite est bien peu de chose, j'en conviens. Cependant tâchez que vos récits intéressent, qu'ils divertissent l'homme mélancolique, qu'ils plaisent au lecteur enjoué, qu'ils n'entuient

point l'ignorant, qu'ils se fassent estimer du sage. Sur-tout, ne perdez point de vue le but que vous vous proposez, qui est de détruire l'estime qu'ont usurpée auprès de tant de gens les routans de chevalerie : et si vous en venez à bout vous n'aurez point perdu votre temps.

J'écoutois en grand silence ce que me disoit mon ami. Ses raisons me parurent si bonnes, que je résolus de les transcrire pour en faire cette préface. Tu n'y perds pas, mon cher lecteur, puisque sans autre préliminaire tu vas passer à l'histoire de ce fameux den Quichotte de la Manche, regardé chez les habitans de la plaine de Montiel comme le plus chaste des amants, le plus vaillant des chevaliers qui jamais illustrerent cette contrée. Je ne veux point trop faire valoir le service que je te rends en tefaisant connoître un héros de tous points si recommandable; mais je demande que tu me saches quelque

### 18. PROLOGUE DE CERVANTES.

gré de te présenter son illustre écuyer Sancho Pança, le plus aimable, sans doute, le plus fidele, le plus ingénu de tous les écuyers qu'on a vus dans cet immense fatras de livres de chevalerie. Sur ce, Dieu te conserve, lecteur, sans m'oublier cependant!

# DON QUICHOTTE DE LA MANCHE.

# PREMIERE PARTIE.

### CHAPITRE PREMIER.

Du caractere et des occupations du fameux don Quichotte de la Manche.

Dans un village de la Manche, dont je ne me soucie guere de me rappeler le nom (1), vivoit il n'y a pas longtemps un de ces gentilshommes qui ont une vieille lance, une rondache rouillée, un cheval maigre, et un lèvrier. Un

<sup>(</sup>I) C'est là que Cervantes avoit été mis en prison. Voyez sa vie.

bouilli, plus souvent de vache que de mouton, une vinaigrette le soir, des œufs frits le samedi, le vendredi des lentilles, et quelque pigeonneau de surplus le dimanche, emportoient les trois quarts de son revenu. Le reste payoit sa casaque de drap fin, ses chausses de velours avec les mules pareilles pour les jours de fête, et l'habit de gros drap pour les jours ouvriers. Sa maison étoit composée d'une gouvernante de plus de quarante ans, d'une niece qui n'en avoit pas vingt, 'et d'un valet qui faisoit le service de la maison, de l'écurie, travailloit aux champs, et tailloit la vigne. L'âge de notre gentilhomme approchoit de cinquante ans. Il étoit vigoureux, robuste, d'un corps sec, d'un visage maigre, très matinal, et grand chasseur. L'on prétend qu'il avoit le surnom de Quixada ou Quésada. Les auteurs varient sur ce point. Ce qui paroît le plus vraisemblable, c'est qu'il s'appeloit Quixana. Peu importe,

pourvu que nous soyons certains des

Lorsque notre gentilhomme étoit oisif, c'est-à-dire les trois quarts de la journée, il s'appliquoit à la lecture des livres de chevalerie avec tant de goût. de plaisir, qu'il en oublia la chasse et l'administration de son bien. Cette passion devint si forte, qu'il vendit plusieurs morceaux de terre pour se former une bibliotheque de ces livres, parmi lesquels il préféroit sur-tout les ouvrages du célebre Félician de Silva. Oette prose claire et facile, qui presque jamais n'a de sens, lui paroissoit admirable, sur-tout dans ces lettres si tendres où les amants s'expriment ainsi : La raison de la déraison que vous faites à ma raison affoiblit tant ma raison que ce n'est pas sans raison que je me plains de votre beauté. Cetto manière si naturelle de parler enchantoit notre gentilhomme. Il étoit seulement fâché de ne pouvoir deviner ce

que cela vouloit dire, et se donnoit la torture pour comprendre ce qu'Aristote lui-même auroit eu bien de la peine à expliquer. Il ne laissoit pas encore d'être un peu étonné des prodigieuses blessures que don Bélianis faisoit et recevoit; quelque habiles que fussent les chirurgiens, il·lui sembloit qu'il en devoit rester des cicatrices extraordinaires : mais il passoit tout à l'auteur en faveur de cette aventure interminable qu'il promet en terminant son livre. Plusieurs fois notre gentilhomme fut tenté de prendre la plume et d'achever ce beau chef - d'œuvre : malheureusement le temps lui manqua.

Il avoit souvent des querelles avec le curé du village, homme instruit, et gradué à Siguence, sur le plus ou moins de mérite de Palmerin d'Angleterre et d'Amadis de Gaule. Maître Nicolas, barbier du lieu, s'étoit hautement déclaré pour le Chevalier du Soleil, et n'estimoit après lui que don

Galaor, frere d'Amadis, parce que, disoit-il, celui-là étoit assez accommodant, et qu'il ne pleuroit pas toujours comme son langoureux frere. Enfin notre gentilhomme, uniquement : oe-. oupé de ces idées, passoit les jours et les nuits à s'en repaître. Cette continuelle lecture et le défaut de sommeil lui dessécherent la cervelle : il perdit le jugement. Sa pauvre tête n'étoit plus remplie que d'enchantements, de batailles, de cartels d'amour, de tourments, et de toutes les folies qu'il avoit vues dans ses livres. Il n'avoit pas le moindre doute sur la vérité de ces récits, et disoit sérieusement que le Cid Rui Dias avoit été bon chevalier, mais infiniment au-desseus du chevalier de l'Ardente Épée, qui d'un seul revers coupoit deux géants par le milieu. Il estimoit encore plus Bernard de Carpio, qui vint à bout de Roland l'enchanté comme Hercule vint à bout d'Antée. Le grand Morgante ne lui déplaisoit point; il le trouvoit assez bien élevé pour un géant. Mais son favori, son ami de cœur, étoit Renaud de Montauban, sur-tout quand il le voyoit sortis, de son château pour aller détrousser seux qu'il rencontroit. Il chérissoit tant ce héros, qu'il auroit volontiers donné sa gouvernante, et sa niece par-dessus, pour avoir le plaisir de frotter les oreilles de ce traître de Ganelon.

Bientôt il lui vint dans l'esprit l'idée la plus étrange que jamais on ait conque. Il s'imagina que rien ne seroit plus beau, plus honorable pour lui, plus utile à sa patrie, que de ressusciter la chevalerie errante, en allant lui-même à cheval, armé comme les paladins, cherchant les aventures, redressant les torts, réparant les injustices. Le pauvre homme se voyoit déjà conquérant par sa valeur l'empire de Trébisonde. Enivré de ces espérances, il résolut aussitôt de mettre la main à l'œuvre. La premiere chose qu'il fit fut

d'aller chercher de vieilles armes convertes de rouille, qui depuis son bisaïeul étoient restées dans un coin. Il les nettoya, les rajusta le mieux qu'il put ; mais il vit avec chagrin qu'il lui manquoit la moitié du casque. Son adresse y suppléa ; il fit cette moitié de carton, et parvint à se fabriquer quelque chose qui ressembloit à un casque. A la vérité, voulant éprouver s'il étoit de bonne trempe, il tira son épée, et, le frappant de toute sa force, il brisa du premier coup tout son ouvrage de la semaine. Cette promptitude à se rompre ne laissa pas de lui déplaire dans un casque. Il recommença son travail, et, cette fois, ajouta par-dessus de petites bandes de fer qui le rendirent un peu plus solide. Satisfait de son invention, et ne se souciant plus d'en faire une nouvelle épreuve, il se tint pour très bien armé. Alors il fut voir son cheval; et, quoique la pauvre bête ne fût qu'un squelette vivant, il lui ı.

parut plus vigoureux que le Bucéphale d'Alexandre, ou la Babiéça du Cid. Il rêva pendant quatre jours au nom qu'il lui donneroit : ce qui l'embarrassoit beaucoup; car, devant faire du bruit dans le monde, il desiroit que ce nom exprimât ce qu'avoit été le coursier avant sa noble destinée, et ce qu'il étoit devenu. Après en avoir adopté, rejeté, changé plusieurs, il se détermina pour Rossinante; nom sonore selon lui, beau, grand, significatif. Il fut si content d'avoir trouvé ce nom superbe pour son cheval, qu'il résolut d'en chercher un pour lui-même; et cela lui coûta huit autres jours. Enfin il se nomma don Quichotte. Mais se rappelant qu'Amadis no s'étoit pas contenté de s'appeler seulement Amadis, et qu'il y avoit joint le nom de la Gaule sa patrie, il voulut aussi s'appeler don Quichotte de la Manche, pour faire participer son pays à la gloire qu'il acquerroit.

C'étoit quelque chose que d'avoir des armes, un demi-casque de carton, un coursier déjà nommé, un nom imposant pour lui-même : mais le principal lui manquoit encore, c'étoit une dame à aimer; car un chevatier sans amour est un arbre sans fruits, sans feuilles, une espece de corps sans ame. Si pour mes péchés, disoit-il, ou plutôt pour mon bonheur, je me rencontre avec un géant, ce qui arrive tous les jours. et que du premier coup je le renverse, le partage par le milieu du corps, ou enfin l'oblige à se rendre, ne me serat-il pas agréable d'avoir une dame à qui l'envoyer, afin que, se présentant devant elle, il vienne se mettre à genoux. et lui dise d'une voix soumise : Madame, vous voyez ici le géant Caraculiambro, souverain de l'isle de Malindranie. L'illustre chevalier que la renommée ne peut jamais assez louer, don Quichotte de la Manche, après m'avoir vaincu en combat singulier,

m'a prescrit de me rendre aux pieds de votre grandeur pour qu'elle dispose de moi.

O que notre héros fut content de lui lorsqu'il eut fait ce discours ! et qu'il le fut davantage quand il eut trouvé le nom de sa dame! On prétend qu'il avoit été jadis amoureux d'une assez jolie paysanne des environs, qui jamais n'en avoit rien su ou ne s'en étoit guere souciée. Ce fut elle qu'il établit la souveraine de son cœur. Elle se nommoit Aldonza Lorenzo; mais, voulant lui donner un nom plus convenable à une princesse, il l'appela Dulcinée du Toboso. C'étoit dans ce village qu'elle demeuroit. Ce nom, qui lui coûta du travail, lui parut aussi harmonieux. aussi agréable, aussi expressif, que tous ceux qu'il avoit choisis.

## CHAPITRE II.

Comment don Quichotte sortit de chez lui la premiere fois.

Notre héros, étant pourvu de tout ce qu'il lui falloit, ne voulut pas différer plus long-temps l'exécution de son projet sublime. Il se croyoit responsable de tout le mal que son inaction laissoit commettre ur la terre. Un matin donc . avant le jour . dans le plus chaud du mois de juillet, sans être vu, sans en rien dire, il se couvre de ses armes, monte sur Rossinante, et, la lance au poing , la rondache au bras. sa visiere de carton baissée, il sort par une porte de derriere, et se voit enfin en campagne. Surpris, charmé que le commencement d'une aussi grande entreprise n'eût pas éprouvé plus de difficultés, il lui vint pourtant une ré-

flexion désolante, qui manqua lui faire tout abandonner : il se rappela qu'il n'étoit point armé chevalier, et que, suivant leurs lois sacrées, il lui étoit défendu de combattre avant d'avoir reeu l'ordre de chevalerie, d'avoir porté comme novice les armes blanches et l'écu sans devise. Ce terrible scrupule le tourmentoit; mais il y trouva remede. Il se promit de se faire recevoir chevalier par le premier qu'il rencontreroit, comme cela étoit arrivé à tant d'antres dont il aveit lu les histoires. Quant aux armes blanches, il étoit bien sûr que les siennes deviendroient telles à force de les fourbir. Cetta idéa rendit le calme à son ame. Il poursuivit son chemin en laissant aller Rossinante à son gré ; car il lui sembloit qu'en cela consistoit l'essence des aventures.

Tout en marchant, le nouveau chevalier s'entretenoit avec lui-même. Dans les siecles futurs, disoit-il, lorsqu'on imprimera mon histoire, je ne doute point que l'auteur ne commence de , cette maniere : A peine le dieu du jour avbit répandu sur la terre les tresses dorées de ses blonds cheveux, à peine les divers oiseaux nuancés de couleurs brillantes célébroient dans leurs doux concerts la présence de la belle Aurore. qui, sortant du lit de son vieux époux, s'avançoit en semant les roses sur l'horizon de la Manche, quand le valeureux don Quichotte, dédaignant les douceurs du sommeil, monta sur son fameux coursier Rossinante, et parut dans l'antique plaine de Montiel. En effet il se tronvoit là. Siecle heureux, ajouta-t-il, postérité fortunée, qui pourra jouir du récit de tant d'exploits dignes d'être gravés sur le bronze pour servir d'exemples aux races futures! Et toi, qui que tu sois, sage enchanteur, qui mériteras l'honorable emploi d'écrire mes nobles actions, garde-toi sur-tout d'oublier mon bon cheval Rossinante, cet assidu compagnon de mes travaux, de mes périls! Et vous, princesse Dulcinée, souveraine de ce cœur captif, ah! vous l'avez blessé mortellement par votre injuste colere, par cette défense terrible d'oser me montrer à vos yeux; hélas! n'oubliez pas du moins l'infortuné qui souffre pour vous!

C'étoit en imitant ainsi le beau langage de ses livres qu'il cheminoit assez lentement, tandis que le soleil, déjà sur sa tête , l'enveloppoit de ses rayons, et auroit fondu sa cervelle, s'il en étoit resté au pauvre homme. Il marcha presque tout le jour sans rencontrer, à son grand dépit, la moindre occasion d'exercer son courage. Ce n'est pas pourtant que quelques commentateurs ne placent ici l'aventure du port Lapice, d'autres celle des moulins à vent; mais j'ai des raisons de penser, d'après les recherches les plus exactes, qu'il ne lui arriva rien ce premier jour, et que vers le soir son cheval et lui s'arrêterent mourants de faim. En regardant de tous côtés pour découvrir quelque château ou quelque cabane de pâtre qui pût lui servir d'asyle, il apperçut une hôtellerie; et, rendant grace au ciel de cette fortune, il se pressa d'y agriver.

Le hasard fit que deux jeunes filles, de celles quine sont pas séveres, étoient alors sur la porte de l'auberge, où elles s'étoient arrêtées avec des muletiers de Séville. Don Quichotte, qui voyoit par-tout ce qu'il avoit lu, n'eut pas plutôt découvert l'hôtellerie, qu'il la prit pour un château superbe avec ses fossés et son pont-levis, ses quatre tours, ses créneaux d'argent, tels qu'ils sont décrits dans les romanciers. Il s'approcha du prétendu château; et, s'arrêtant à peu de distance, il attendit que le nain se mont ât sur une des platesformes pour annoncer, selon l'usage, en sonnant de la trompette, l'arrivée du chevalier. Comme le nein ne se pressoit pas, et que Rossinante paroissoit pressé de gagner l'écurie, notre héros s'avança jusqu'à la porte où étoient les deux jeunes filles. Elles lui parurent deux dembiselles de haut parage, prenant le frais devant leur château. Dans le même instant un porcher, pour rassembler-son troupeau, se mit à sonner d'un mauvais cornet. Don Quichotte ne douta plus que ce ne fût le nain qui l'annonçoit; et, s'adressant aux demoiselles un peu effrayées de ses armes : Rassurez-vous, leur dit-il, en leur montrant sous sa visiere de carton un visage sec et poudreux; vos seigneuries n'ont rien à craindre : les lois de la chevalerie, que je fais profession de suivre, me défendent d'offenser personne, et me prescrivent sur-tout d'être aux ordres des demoiselles aussi respectables que vons.

Les jeunes filles étonnées le considéroient avec de grands yeux. Le mot de respect les fit rire. Mesdames, reprit don Quichotte presque fâché, il no suffit pas d'être belles, il faut encore être réservées, et sur-tout ne pas rire sans sujet. Daignez excuser cet avis de la part d'un homme qui ne desire que de vous servir. Ce langage, fort étranger aux jeunes filles, et la mihe du chevalier, faisoient redoubler les ris. Don Quichotte perdoit patience, lorsque heureusement l'aubergiste arriva. C'étoit un gros Andalous de la plage de San-Lucar, fin comme l'ambre. rusé voleur, et plus malin qu'un écolier. Il fut sur le point de rire aussi bien que les demoiselles quand il appercut l'extraordinaire figure du gentilhomme cuirassé; mais, craignant qu'il ne prît mal la plaisanterie, il voulut en user poliment. Seigneur chevalier, dit-il, si votre seigneurie demande à coucher, elle trouvera ici tout ce qu'il lui faut, excepté un lit; c'est la seule chose qui nous a toujours mapqué. Don Quichotte, très satifait des offres

obligeantes de l'alçade de la forteresse, ear l'aubergiste lui parut tel, se hâta de lui répondre : Seigneur châtelain, tout est bon pour moi; les armes sont ma parure, et les combats mon repos. Cela étant, reprit l'aubergiste un peu surpris de s'entendre appeler châtelain, si votre seigneurie veut passer ici la nuit sans dormir, elle y sera plus commodément pour cela que par-tout ailleurs. En achevant ces mots il courut tenir l'étrier de don Quichotte, qui descendit avec assez de peine, comme un homme encore à jeun.

Son premier soin fut de recommander à l'aubergiste de ne laisser manquer de rien son cheval, qu'il l'assura être le meilleur des animaux de ce monde. L'aubergiste, le considérant, fut loin d'en être convainça; cependant il le conduisit à l'écurie, et revint près de don Quichotte, qu'il trouva se faisant désammer par les deux belles demoiselles déjà réconciliées avec lui. Ces dames lui avoient ôté les deux pieces de la cuirasse; mais elles ne pouvoient venir à bout de désenchâsser sa tête du haussesol et du casque, que don Quichotte avoit attachés l'un à l'autre avec de petits rubans verts si étroitement noués, qu'il falloit couper les mœuds. Notre chevalier s'y opposa fortement : il aima mieux rester toute la nuit avec son casque; ce qui faisoit la plus étrange figure que l'on puisse imaginer. Mais, tandis qu'on le désarmoit, vivement touché des soins de ces demoiselles, il leur dit avec beaucoup de grace;

One il ne fut de chevalier Plus en faveur auprès des belles : Don Quichotte est servi par elles ; Princesses pausent son coursier....

Il s'appelle Rossinante, mesdames. Je voulois d'abord que mes seuls exploits vous apprissent que je suis don Quichotte de la Manche; mais je n'ai pu me refuser à oiter dans cette occa-

sion l'ancienne romance de Lancelot. Pardonnez-moi d'y avoir placé mon nom, et daignez employer à votre service ma reconnoissance et mon bras.

A tout cela les jeunes filles restoient muettes. Elles lui demanderent enfin s'il youloit manger quelque chese. Il répondit franchement qu'il avoit besoin de diner. Comme c'étoit un vendredi. l'on ne put trouver dans l'hôtellerie qu'une espece de mauvaise merluche. bonne tout au plus pour des muletiers. L'hôte s'informa gravement si don Quichotte aimoit la marée; et, sur sa réponse que c'étoit pour lui la meilleure chere, on dressa la table devant la porte. Bientôt on vint lui servir cette détestable merluche avec un pain plus noir et plus dur que les armes du chevalier. Quand don Quichotte voulut goûter de la prétendue marée, son hausse-col de fer l'empêcha de pouvoir rien porter à sa bouche; il fallut qu'une des demoiselles youlût bien remplir cet office : et

lorsqu'il fut question de boire, sa visiere l'embarrassa tellement, que jamais il n'en seroit venu à bout si l'aubergiste n'avoit inventé de percer un long roseau par lequel on fit arriver le vin. Notre héros supportoit tout patiemment plutôt que de sacrifier ses rubans verts. La seule chose qui l'affligeoit au fond de l'ame, c'étoit de n'être point encore armé chevalier.

## CHAPITRE III.

De l'agréable maniere dont notre héros reçut l'ordre de chevalerie.

Tourmente de cette idée, don Quichotte abrege son mauvais souper, se leve, appelle l'aubergiste; et, s'enfermant avec lui dans l'écurie, il se jette à ses genoux : Illustre chevalier , lui dit-il, j'ose supplier votre courtoisie de vouloir m'accorder un don. L'aubergiste, surpris de ces paroles, et de voir cet homme à ses pieds, s'efforcoit de le relever; mais, n'en pouvant venir à bout, il lui promit ce qu'il demandoit. Je n'en attendois pas moins de votre magnanimité, reprit don Quichotte: ce que je desire de vous ne peut tourner qu'à votre gloire et au profit de l'univers ; c'est de permettre que cette puit même je fasse la veille des armes dans la chapelle de votre château, et que demain, au point du jour, vous me confériez l'ordre de chevalerie, afin que je puisse aller dans les quatre parties du monde secourir les foibles et les opprimés, selon l'usage des chevaliers errants, au nombre desquels je brûle de me voir enfin agrégé.

L'aubergiste, comme nous l'avons dit, ne manquoit pas de malice. Il avoit d'abord soupçonné la folie de don Quichotte, il n'en douta plus après ces paroles; et, voulant s'en amuser, il lui répondit très sérieusement : Seigneur, un si noble desir est digne de votre grande ame. Vous ne pouviez, pour le ' satisfaire, mieux vous adresser qu'à moi : ma jeunesse entiere fut consacrée à cet honorable exercice. J'allois courant l'univers et cherchant les aventures dans les faubourgs de Malaga, dans les marchés de Séville, de Ségovie, de Valence, sur les ports, aux jardins publics, à la bourse, par-tout enfin où

je trouvois quelque chose à faire. Les principaux objets de mes soins étoient les veuves et les jeunes filles; je me suis prodigieusement mêlé de leurs affaires, et presque tous les tribunaux d'Espagne m'ont rendu justice sur ce point. Me voyant vieux, j'ai pris le parti de me retirer dans mon château, où je vis paisiblement de mon bien et de celui des autres, me faisant tonjours un plaisir de recevoir de mon mieux tous les chevaliers errants qui passent, de quelque qualité qu'ils soient, et ne leur demandant pour prix d'une si tendre affection que de partager avec moi l'argent qui peut les embarrasser. Dans ee moment je n'ai point de chapelle à vous offrir, parce que je viens de l'abattre pour en construire une plus belle : mais il est possible de s'en passer; et ma cour, qui est grande, commode, sera précisément ce qu'il faut pour que vous fassiez cette nuit la veille des armes. Demain matin nous remplirons les

autres cérémonies ; après quoi vous serez chevalier, et tout aussi bien chevalier qu'il y en ait jamais eu au monde. Répondez-moi d'abord sur un point qui ne laisse pas de m'intéresser : avez-vous de l'argent?

Non, répondit don Quichotte; je n'ai jamais lu qu'aucun chevalier se fût muni de ce vil métal. Vous êtes dans l'erreur, reprit l'aubergiste; si les historiens n'en parlent pas , c'est qu'ils ont pensé qu'il alloit sans dire que les chevaliers ne marchoient jamais sans une chose aussi nécessaire que de l'argent. Je puis vous assurer qu'ils portoient tous une bourse bien garnie, des chemises blanches, et une petite boîte d'onguent pour les blessures qu'ils pouvoient recevoir. Vous sentez bien qu'ils n'étoient pas toujours sûrs, après un combat terrible, de voir arriver sur un nuage une demoiselle ou un nain qui vînt leur faire boire de ces eaux divines dont une seule goutte guérissoit leurs plaies. Pour plus grande précaution, ils chargeoient leurs écuyers d'avoir avec eux de la charpie, de l'onguest, et de l'argent. Quand ils n'avoient point d'écuyer, ce qui étoit rare à la vérité, ces messieurs portoient leur provision dans un petit porte-manteau, qui ne paroissoit presque point, sur la croupe du cheval, et qui n'étoit permis que pour ce seul cas. Ainsi je vous ordonne, comme à mon fils en chevalerie, de ne jamais voyager sans argent; vous verrez que vous et les autres s'en trouveront à merveille.

Don Quichotte promit de n'y pas manquer. Pressé de commencer la veille des armes, il alla chercher les siennes, qu'il vint porter au milieu de la cour sur une auge auprès du puits. Il prit seulement son écu, sa lance, et se mit à se promener en long et en large deyant l'auge. La lune au plus haut de son cours brilloit dans un ciel sans nuage. Les habitants de l'auberge, à qui l'hôte avoit raconté les folies du chevalier, vinrent le contempler de loin. Don Quichotte, sans y prendre garde, continuoit sa promenade, s'appuyoit de temps en temps sur sa lance, et regardoit fixement les ermes, affectant toujours une contenance aussi tranquille que fiere.

Il arriva qu'un des muletiers logés dans l'hôtellerie voulut donner à boire à ses mulets, et s'en vint pour débarrasser l'auge. Don Quichotte, le voyant approcher, lui cria d'une voix terrible: Qui que tu sois, présomptueux chevalier, tremble de toucher à ces armes; elles appartiennent au plus vaillant de tous ceux qui ont ceint l'épée; ta mortexpieroit ton audace. Le malheureux muletier, écoutant peu le héros, prit les armes et les jeta loin de lui. Don Quichotte alors levant les yeux au ciel. et s'adressant à Dulcinée : O dame de mon cœur, s'écria-t-il, n'abandonnez pas dans ce premier danger le chevalier

votre esclave, et que votre intérêt pour lui vienne redoubler sa valeur! En disant çes mots, il jette son bouclier, saisit sa lance à deux mains, et la fait tomber avec tant de force sur la tête du muletier, qu'il l'étend par terre sans mouvement. Cela fait, il va relever ses armes, les remet froidement sur l'euge, et recommence à se promener.

L'instant d'après, un autre muletier, ignorant ce qui venoit d'arriver à som confrere, qui restoit là tout étourdi, voulut de même abreuver ses mulets, et retira les armes de dessus l'auge. Cette fois-ci don Quichotte, sans lui dire une parole et sans invoquer Dulcinée, leve sa lance et la lui casse sur la tête, qu'il ouvre en trois ou quatre endroits. L'aubergiste et tous les gens de la maison accourent vers le chevalier, qui, se couvrant de son écu, s'écrie: O dame de beauté, soutien et force de mon ame, animez-moi d'un de vos regards dans cette terrible aventure!

Cela dit, il se sentit tant de courage que tous les muletiers de l'univers ne l'auroient pas fait reculer d'un pas. Les camarades des blessés commencerent à prendre des pierres qu'ils firent pleuvoir sur notre héros. Celui-ci s'en garantissoit de son mieux avec son bouclier, et ne s'éloignoit pas de l'auge. L'aubergiste se tuoit de crier que c'étoit un fou; qu'il les avoit avertis; qu'ils n'y gagneroient que des coups. Don Quichotte crioit plus fort qu'ils étoient tous des lâches, des traîtres; que le seigneur châtelain étoit lui-même un chevalier félon, puisqu'il souffroit chez lui des trahisons pareilles; qu'il sauroit bien l'en punir aussitôt qu'il anroit reçu l'ordre de chevalerie. Mais vous autres, ajontoit il, indigne et vile canaille, venez, approchez, attaquez; vous aurez le prix de votre insolence.

Il prononçoit ces peroles d'un air si ferme, si résolu, que les muletiers effrayés finirent par enivre le conseil de

l'hôte. Ils cesserent de jeter des pierres, emporterent les deux blessés; et don Quichotte reprit sa promenade aussi tranquillement qu'auparavant. L'aubergiste, qui commençoit à ne plus rire des plaisanteries du héros, résolut de les faire finir en lui conférant le plus tôt possible ce malheureux ordre de chevalerie. Il vint lui demander excuse de la grossièreté de ces rustres qu'il avoit si bien châtiés, l'assura que tout s'étoit passé à son insu, et ajouta qu'au surplus, ayant satisfait à l'obligation de la veille des armes, qui n'exigeoit que deux heures, il pouvoit, au défaut de la chapelle, recevoir dans tout autre lieu l'accollade et le coup de plat d'épée sur le dos, seules choses nécessaires suivant les rites de l'ordre.

Don Quichotte le crut aisément, le supplia de se dépêcher, parce qu'une fois armé chevalier, son dessein, si l'en venoit encore le provoquer, étoit de ne laisser personne en vie dans le château. Le châtelain n'en fut que plus pressé d'aller chercher le livre où il écrivoit ses rations de paille, et, suivi d'un petit garçon qui portoit un bout de chandelle, et des deux demoiselles dont j'ai parlé, il revint trouver don Quichotte, qu'il fit mettre à genoux devant lui. Marmottant alors dans son livre, comme s'il cût dit quelque oraison, il leva sa main, la fit tomber assez rudement sur le cou de don Ouichotte, et, sans s'interrompre, le frappa de même avec le plat de son épée. L'une de ces dames, qui avoient besoin pour ne pas rire de se rappeler les prouesses du chevalier, lui ceignis l'épée ; l'autre lui chaussa l'éperon. Don Quichotte reconnoissant voulut savoir comment elles se nommoient afin de les faire jouir d'une portion de sa gloire. Les modestes demoiselles lui avouerent que l'une d'elles étoit fille d'une ravaudeuse de Tolede, et s'appeloit la Tolosa; que l'autre, étant la

fille d'un meûnier, n'avoit pas d'autre nom que la Meûniere; qu'au surplus par - tout où il les rencontreroit elles seroient à son service. Don Quichotte leur rendit graces, et les pria de vouloir bien prendre le don pour l'amour de lui, et de s'appeler désormais dona Tolosa, et dona Meûniere.

Toutes les cérémonies achevées, notre nouveau chevalier, qui brûloit d'aller chercher les aventures, cournt seller Rossinante, monta dessus, et tout à cheval vint embrasser l'aubergiste en le remerciant de la faveur qu'il avoit reçue de lui dans des termes si extraordinaires, qu'il me seroit impossible de les rapporter. L'hôte, qui desiroit fort de s'en voir défait, répondit plus brièvement, mais dans le même langage, et, sans rien lui demander de sa dépense, le vit partir avec grande joie.

## CHAPITRE IV.

De ce qui advint à notre chevalier au sortir de l'hôtellerie.

L'AUBE commençoit à poindre, lorsque don Quichotte se remit en route, si charmé, si transporté de se voir enfin armé chevalier, qu'il en tressailloit sur son cheval. D'après les conseils de l'aubergiste, il résolut de retourner chez lui pour se pourvoir d'argent, de chemises, et se donner un écuyer. Il jetoit déjà les yeux sur un laboureur de ses voisins, pauvre et pere de famille, mais qu'il jugeoit d'avance très propre au métier d'écuyer errant. Dans cette pensée il reprit le chemin de son village : et Rossinante, qui sembloit deviner son intention, se mit à marcher si légérement qu'à peine ses pieds effleuroient la terre.

Tout-à-coup, dans le fort d'un bois qu'il avoit laissé à sa droite, notre chevalier entend des cris plaintifs. O quel bonheur! se dit-il; le ciel qui me favorise veut que je remplisse des aujourd'hui le plus cher devoir de ma profession. Ces plaintes viennent sûrement de quelque foible qu'on opprime; c'est à moi de le secourir. Il tourne aussitôt vers le bois, et trouve presque à l'entrée une jument attachée à un arbre : plus loin, un jeune garçon de quinze ou seize ans , nu de la ceinture en haut, lié fortement au tronc d'un chêne. C'étoit lui qui poussoit ces cris; et ce n'étoit pas sans motif. Un laboureur, grand et vigoureux, le fustigeoit avec une courroie, en accompagnant chaque coup d'une remontrance ou d'un conseil. Silence, lui disoit-il, attention, et profitez. Le malheureux répondoit : Cela ne m'arrivera plus, mon maître; au nom de dieu, pardonnez-moi cette fois sî, j'aurai plus de soin du troupeau.

A cette vue don Quichotte, d'une voix forte et courroucée, adresse ces mots au laboureur : Chevalier féroce et lâche, qui ne rougissez pas de frapper celui qui ne peut se défendre, montez à cheval, prenez votre lance (il montroit un long bâton tout auprès de la jument), je vous ferai voir combien votre action est indigne d'un brave guerrier. Le paysan, voyant arriver cette grande figure armée , répondit avec soumission : Seigneur chevalier, ce jeune garçon que je châtie est mon valet, payé par moi pour avoir soin de mon troupeau. Il s'en acquitte si mal, que tous les jours j'ai quelque brebis de mécompte; et parce que je veux corriger sa négligence ou sa friponnerie, il al'audace de dire que c'est pour ne pas lui payer ses gages. Sur mon dieu comme sur mon ame, je vous jure qu'il en a menti. Un démenti! s'é-. eria don Quichotte, un démenti devant moi! Par le soleil qui m'éclaire, je ne

sais pourquoi cette lance ne vous perce pas à l'instant. Allons, déliez ce jeune homme, et payez-le tout-à-l'heure, ou je vous anéantis.

Le laboureur baissa la tête, et, sans répliquer, délia le jeune garçon, à qui don Quichotte demanda combien lui devoit son maître. Neuf mois, reprit le berger, à sept réaux chaque mois. Notre chevalier compta que cela faisoit soixante et trois réaux; il ordonna au laboureur de les payer sur-le-champ, s'il ne vouloit pas mourir. Celui - ci, tremblant de peur, assura qu'il ne devoit pas tant, parce qu'il falloit retrancher du compte trois paires de souliers fournies au berger, plus deux saignées qu'on lui avoit faites dans une maladie. Non, repartit don Quichotte, ces deux articles iront pour les coups qu'il a recus. S'il a déchiré vos souliers, vous avez déchiré sa peau ; et si le barbier lui tira du sang étant malade, vous lui en avez tiré se portant bien : l'un ac-

quitte l'autre. A la bonne heure, dit humblement le laboureur : mais je n'ai point d'argent sur moi ; qu'André se donne la peine de venir à la maison, je lui compterai ses réaux. A d'autres, s'écria le berger ; dieu me préserve de le suivre ! nous ne serions pas plutôt seuls, qu'il m'écorcheroit comme un saint Barthélemi. Il n'en fera rien, reprit le héros; son respect pour moi m'en est garant; et pourvu qu'il me le jure par l'ordre de chevalerie, qu'il a reçu, je le laisse libre; et suis sûr que vous serez bientôt payé. Mais, monsieur, répondit André, que votre seigneurie fasse attention que mon maitre n'a jamais reçu d'ordre de chevalerie ; c'est Juan Haldudo le riche , qui demeure près du Quintanar. Qu'importe?ajouta don Quichotte, il peut y avoir des Haldudo chevaliers; d'ailleurs chacun est fils de ses œuvres. Ah! de quelles œuvres est-il fils, s'écria tristement André, lui qui me refuse mon

dû, le prix'de mon travail et de mes sueurs! Je suis loin de vous le refuser, mon frere, dit alors le laboureur; ayez la bonté de m'accompagner, et je vous jure, par tous les ordres de chevalerie possibles, que vous recevrez plus que vous ne demandez. Je vous dispense du plus, interrompit don Quichotte, je ne vous demande que d'être plus exact. Prenez-y garde, je vous le conseille; autrement je saurai bien vous retrouver, fussiez-vous caché comme le lézard. Il est juste que vous connoissiez celui qui vous donne cet ordre. Apprenez donc, pour mieux obéir, que je suis le valeureux don Quichotte de la Manche, celui qui venge les injures, et qui redresse les torts. Adieu ; pensez à vos sermens. En achevant ces mots. il part, et 3'éloigne.

Le laboureur le suivit des yeux; et lorsqu'il l'eut perdu de vue : Mon fils, dit-il à son valet, venez un peu, je vous prie; il me tardé de vous payer

ee que ie vous dois, comme ce redresseur de torts me l'a prescrit. Vous ferez fort bien , répondit André; car si vous manquiez à votre parole. ce bon et digne chevalier, que dieu conserve! sauroit vous la faire tenir. Sans doute, reprit le laboureur; mais, pour augmenter le paiement, je suis bien aise d'augmenter la dette. Aussitôt il saisit le . berger , l'attache une seconde fois au chêne, et le fustige beaucoup plus fort qu'auparavant. Seigneur André, lui dit-il ensuite, appelez donc le redresseur de torts, nous verrons comme il s'y prendra pour redresser celui-ci. Alors il détache André, qui juroit en sanglotant d'aller chercher don Quichotte, pour lui conter de point en point tout ce qui venoit d'arriver. Le laboureur le lui permit ; et , l'un pleurant , l'autre riant , ils se séparerent ainei.

Pendant ce temps, notre héros, tout fier d'avoir si bien réparé une iniquité criante, continuoit son chemin en s'applaudissant tout seul des heureux commencements de sa glorieuse carriere.. Rends grace à ta destinée, disoit - il à demi-voix, ô la plus belle des belles, Dulcinée du Toboso! jouis, jouis du bonheur d'avoir dans ta dépendance cet invincible chevalier, qui, n'ayant ceint l'épée qu'hier, comme l'univers le sait. a donné ce matin au monde une leçon de justice, a protégé la foiblesse contre la force qui l'opprimoit, a sauvé des mains d'un barbare un jeune et timide enfant. Il auroit poursuivi ce discours s'il ne s'étoit appereu que le chemin se partageoit en quatre; et, se rappelant aussitôt que les chevaliers errants s'arrétoient toujours dans les carrefours. incertains de la route qu'ils devoient suivre, il voulut s'arrêter aussi pour laisser le choix à son coursier. Rossinante n'hésita point, et prit le chemin de son écurie. Mais il n'avoit pas fait deux milles, que don Quichotte vit

venir une troupe de gens à cheval. C'étoient, comme on l'a su depuis, des négociants de Tolede, allant acheter de la soie à Murcie. Ils étoient six avec des parasols, suivis de quatre valets montés, et de trois garçons de mule à pied. Don Quichotte ne douta point que ce ne fût une grande aventure; et sa mémoire lui fournit sur-le-champ le parti qu'il en pouvoit tirer.

Il va se placer au milieu du chemin, prend une contenance fiere, s'affermit sur ses étriers, prépare sa lance, serre son écu; et, quand il voit approcher cette troupe de chevaliers errants, car ces voyageurs ne pouvoient pas être autre chose, il leur crie d'une voix tonnante: Arrêtez tous, et confessez qu'aucune beauté de la terre n'égale l'impératrice de la Manche, la sans pareille Dulcinée du Toboso. A ces paroles, à cette étrange figure, les marchands surpris s'arrêterent; mais, jugeant bientôt que c'étoit un fou, l'une

d'entre eux, plaisant et spirituel, vou-Lut s'amuser de cette rencontre. Seigneur chevalier, dit-il, aucun de nous ne connoît-la dame dont vous nous parlez. Ayez la bonté de nous la faire voir; si elle est aussi belle que vous le dites, nous en conviendrons de tout notre cœur. Vraiment reprit don Quichotte, si vous la voyiez, où seroit le mérite de la trouver belle? l'important, c'est que, sans l'avoir vue, vous en soyez surs, le disiez, l'affirmiez, le juriez, et le souteniez ; sinon préparez-vous au combat, race orgueilleuse et superbe. seit un à un, selon les lois de la noble chevalerie, soit tous ensemble, suivant l'usage des hommes de votre espece : mon bras seul suffit à ma cause. Daignez m'écouter, reprit le marchand: su nom de teut ce que nous sommes ici de princes, j'ose vous prier de mettre en repos netre conscience, en ne nous forçant pas d'assurer une chose dent nous ne sommes rien moins que

cortains, qui d'ailleurs compromettroit les autres reines ou impératrices de l'Alcarrie et de l'Estramadure. Que votre seigneurie ait la complaisance de nous montrer seulement un portrait de cette dame; si petit qu'il soit, il nous suffira pour la juger. Nous sommes même déjà tellement prévenus pour elle, que, quand elle seroit louche, borgne, boiteuse, bossue, nous n'en dirons pas moins ce qu'il vous plaira. Elle n'est ni louche, ni borgne, canaille infâme! s'écrie don Quichotte enflammé de colere; ses yeux sont plus beaux, plus brillants que le flambeau de l'univers ; sa taille est plus fine, plus droite qu'un fuseau de Guadarrama. Vous allez payer tout-à-l'heure votre insolence et vos blasphêmes.

A ces mots, il court, la lance baissée, contre le blasphémateur; et, si son cheval n'eût fait un faux pas, le railleur a'en fût mal trouvé. Rossinante à bas, son maître par terre, embarrassé de son écu, de sa lance, de ses éperons, ne put jamais se relever. Au milieu de ses vains efforts, il crioit toujours : Ne fuyez pas, lâches : c'est la faute de mon cheval; sans lui vous seriez châtiés. Un valet de mule, qui n'étoit point plaisant, s'ennuya de ses injures. Il s'approcha du chevalier démonté, prit sa lance, qu'il rompit en pieces, et, s'armant d'un des morceaux, répondit à coups de bâton aux menaces furieuses de don Quichotte. Ses maîtres lui cricient en vain de ne pas frapper si fort ; le jeune homme y prenoit goût, et ne voulut cesser le jeu qu'après avoir usé, l'un après l'autre, tous les débris de la lance. Enfin il rejoignit la troupe, qui continua son chemin. Notre héros. demeuré seul, youlut eucore essayer de se remettre sur ses pieds : mais la chose n'étoit pas devenue plus facile depuis cette grêle de coups; il resta dans la même place, s'estimant pourtant fort beureux de ce qu'une disgrace

# PARTIE I, CHAP. IV. 63

commune à tant de chevaliers errants ne lui étoit arrivée que par la faute de son coursier.

#### CHAPITRE V.

Suite du malheur de notre héros.

L'INFORTUME don Quichotte, voyant qu'il ne pouvoit se mouvoir, eut recours à son remede ordinaire, et chercha dans sa mémoire quelque anecdote de ses livres qui cût rapport à sa situation. Il n'en trouva point de si ressemblante que l'aventure de Beaudoin et du marquis de Mantoue, lorsque celuici le rencontra dans la montagne, couché de son long, nageant dans son sang; histoire connue des enfants comme des vieillards, et presque aussi véritable que les miracles de Mahomet. Aussitôt, se roulant par terre avec toutes les marques du désespoir, il se mit à répéter cette romance lamentable que l'auteur fait dire à Beaudoin :

Je meurs, è beauté cruelle!
Daignes-tu plaindre mon sort?
Te soupçonner infidelle
M'est plus affreux que la mort.
Noble marquis de Mantoue,
Mon encle et mon bienfaiseux....

Comme il prononcoit ces vers, un laboureur de son village, qui venoit de porter du bled au moulin, passa sur la route, et, s'approchant de cet homme qui sembloit se plaindre, lui demanda quel mal il avoit. Don Quichotte ne douta point que ce ne fût le marquis de Mantous son oncle, et ne lui répondit qu'en continuant la romance, dans laquelle il lui détailloit et son malheur et les amours du fils de l'empereur avec sa femme. Le laboureur, qui ne comprenoit pas bien le sens de ce qu'il disoit, lui détacha sa visiere à demi brisée, nettoya son visage couvert de poudre, et, le regardant avec attention. ne tarda pas à le reconnoître. Quoi ! c'est vous, dit-il, seigneur Quixada

(ce qui prouveroit que c'étoit son vrai nom!) Qui a pu mettre votre seigneurie dans cet état? A toutes ces guestions point de réponse que la romance. Le bon laboureur s'occupa de lui ôter sa cuirasse, pour voir s'il n'étoit point blessé. Il ne vit de sang nulle part. Alors il le releva, le soutint, et, non sans peine, parvint à le mettre sur son . ane , afin qu'il fût moins secoué dans la route. Ensuite il ramassa ses armes, jusqu'aux morceaux de la lance, les attacha sur Rossinante, prit sa bride d'une main, le licou de l'âne de l'autre, et s'achemina vers son village, rêvant en lui-même à ce que pouvoit signifier tout ce que disoit don Quichotte.

Celui-ci, que ses contusions faisoient tenir-un peu de travers sur l'âne, levoit les yeux au ciel, et poussoit de si grands soupirs, que le laboureur se crut obligé de le questionner de nouveau. Mais le diable, qui sembloit se plaire à présenter à la mémoire du che-

67

valier tout ce qu'il avoit jamais lu, lui fit oublier dans l'instant l'aventure de Beaudoin, pour lui rappeler celle du Maure Abindarraës, lorsque le gouverneur d'Antequerre, après l'avoir fait prisonnier, le conduisit dans sa forteresse; de sorte que cette fois il répondit au laboureur ce que répond à Rodrigue de Narvaës, dans la Diane de Montemayor, l'Abencerrage captif. A la fin de ce long discours, il ajouta : Seigneur don Rodrigue, il est bon que vous sachiez que cette belle Xarife dont je viens de vous parler est à présent l'incomparable Dulcinée du Toboso, pour laquelle j'ai déjà fait, je fais, je ferai, des exploits beaucoup au-dessus de tous ceux des chevaliers passés, présents, et futurs. Le laboureur, encore plus dérouté, le considéroit avec de grands yeux, cherchant à comprendre ce qu'il vouloit dire : Mon cher monsieur, interrompoit-il, songez-donc, je vous prie, que je ne suis point Rodrigue de Narvaës, ni le marquis de Mantoue; je m'appelle Pierre Alonzo, votre voisin, votre serviteur. Vous n'êtes pas non plus Beaudoin, ni le Maure Abindarraës; vous êtes le seigneur Quixada, un bon et brave gentilhomme. Je sais qui je suis, reprenoit don Quichotte; et je puis être, quand je voudrai, non seulement ceux que je dis, mais même les douze pairs de France et les neuf preux tant renommés, puisque toutes leurs actions n'approchent sûrement pas des miennes.

En s'entretenant ainsi, le jour finissoit, et nos voyageurs arriverent au village. Le laboureur conduisit don Quichotte à sa maison, où son absence avoit répandu le trouble : ses bons amis, le euré, le barbier du lieu, étoient chez lui dans ce moment. La gouvernante crioit de toutes ses forces : Qu'en ditesvous, monsieur le licencié Péro Pérez ? c'étoit le nom du curé. Voilà pourtant six jours entiers que mon maître ne pa-

roit pas. Nous ne trouvous ni son cheval, ni sa rondache, ni ses armes. Ah l malheureuse que je suis! je vous le dis, monsieur le curé, qu'il n'y ait jamais de paradis pour moi, si ces maudita livres de chevalerie ne lui ont brouillé la cervelle! Je me souviens bien à présent de l'avoir entendu dire, en parlant tout seul, qu'il vouloit se faire chevalier errant, et aller chercher les aventures. Que Satan et Barrabas puissent emporter tous ces livres qui ont gâté la meilleure tête de la Manche! Ah! maître Nicolas , reprenoit la niece en s'adressant au barbier, il faut que vous sachiez que mon oncle, qui passoit quelquefois deux jours et deux nuits de suite à lire ces malheureux livres, se levoit souvent en fureur, prenoit son épée, et frappoit les murailles. Ensuite, quand it étoit las, il disoit qu'il avoit tué quatre géants plus hauts que des tours ; il buvoit un grand verre d'eau, qu'il prétendoit être un breuvage admirable que sen ami l'enchanteur Esquif lui avoit donné pour guérir ses blessures. Je me repens bien, maître Nicolas, de ne pas vous avoir averti; vous auriez pu sauver mon oncle, en brûlant tous ces excommuniés de livres qui méritent d'être mis au feu comme des hérétiques qu'ils sont. Je suis de votre avis, répondoit le curé; nous nous sommes trop endermis sur le danger de ces livres : mais demain ne se passera pas sans que j'en fasse un grand exemple. Ils ont perdu mon meilleur ami, je ne veux plus qu'ils perdent personne.

Ils en étoient là quand le laboureur, qui conduisoit don Quichotte, frappe à la porte en criant: Ouvrez, ouvrez, s'il vous plait, au marquis de Mantoue, au seigneur Beaudoin qui revient blessé, et au Maure Abindarraës que le gouverneur d'Antequerre amene prisonnier de guerre. A ces mots, tout le monde court; et, les uns reconnoissant leur ami, l'autre son maître, l'autre son oncle, ils se pressent d'embrasser don Quichotte, qui ne pouvoit descendre de deseus son âne. Arrêtez, leur dit le héros; je suis blessé, grièvement blessé par la faute de mon cheval. Il faut me porter dans mon lit, et faire venir, s'il est possible, la sage Urgande, afin qu'elle visite mes plaies. L'entendez-vous? cria la gonvernante; ne l'avois-je pas deviné? Venez, venes avec nous, monsieur, nous saurons bien vous guérir sans que cette Urgande s'en mêle. Ah ! maudits soient encore une fois ces chiens de livres qui vous ont mis dans ce bel état !

On porta don Quichotte au lit; et comme, en cherchant ses blessures, on paroissoit surpris de n'en point trouver: Je ne suis que froissé, dit-il, parce que je suis tombé avec mon cheval en combattant dix géants les plus terribles qu'on puisse voir. Ah! ah! reprit le curé, il y a des géants dans l'affaire!

demain, sans plus de retard, les livres seront brûlés.

On fit à don Quichotte d'autres questions, auxquelles il ne répondoit qu'en demandant à manger et à dormir. On lui obéit; et, pendant ce temps, le laboureur raconta comment il avoit trouvé don Quichotte, et toutes les folies qu'il avoit dites. Cet entretien confirma le curé dans la résolution qu'il avoit prise. Le lendemain, de bonne heure, il alla chercher son ami maître Nicolas le barbier, et se rendit avec lui à la maison de don Quichotte.

### CHAPITRE VI.

Du grand examen que firent le curé et le barbier dans la bibliotheque de notre gentilhomme.

L E chevalier dormoit encore. Le ouré pria sa niece de lui ouvrir promptement la chambre où étoient les livres. La niece et la gouvernante ne se firent pas presser. Elles accompagnerent maître Nicolas et le curé, qui trouverent. rangés avec soin, une centaine de gros volumes bien reliés, et beaucoup d'autres plus petits. La gouvernante sortit, et revint tenant à la main une tasse pleine d'eau bénite : Monsieur le licencié, dit-elle, commencez, croyez-moi, par bénir la chambre, de peur que quelqu'un :des enchanteurs dont tous ces livres sont pleins ne nous ensorcelle, popr se venger de ce que nous allons

faire. Le curé, riant de sa bonne foi, pris maître Nicolas de lui donner les volumes un à un, afin de voir si, dans le nombre, il n'y en avoit point qu'on pût épargner. Non, non, s'écrioit la niece; point de grace pour aucun. Tous ont fait du mal à mon oncle, il faut tous les jeter par la fenêtre, les ramasser en tas dans la cour, et mettre le feu par dessous. La gouvernante étoit de cet avis; mais le curé n'y consentit point, et voulut au moins visiter les titres.

Le premier que maître Nicolas l'ui remit fut le volumineux Amadis de Gaule. Ceci semble fait exprès, dit le ouré; on m'a toujours assuré qu'Amadis avoit été le premier livre de chevalerie qu'on ait vu paroître en Espagne. Je suis d'avis de le condamner, sans examen, comme chef d'une aussi mauvaise secte. Non, répondit le barbier; c'est, je vous assure, le moins ennu yeux de tous; et je demande grace pour l'ur. A la bonne heure; reprit le curé, ne

soyons pas trop séveres. Quel est cet autre qui le suit? - Esplandian, fils d'Amadis. - Oh! le fils ne vaut pas le pere. Madame la gouvernante, ouvrez la fenêtre, et qu'Esplandian vole dans la cour, pour servir de base au bûcher. Comment nommez-vous le suivant? -Amadis de Grece; et tout ce rayon me paroît de la famille des Amadis. - Eh bien! que tout le rayon aille dans la cour , sans regretter la Reine Pintiquiniestre et le Berger Darinel avec ses fades églogues. La gouvernante et la niece, qui ne demandoient que la perte de ces pauvres innocents, les firent voler avec grande joie.

Passons à ces gros billots, dit le curé; leurs noms, s'il vous plait? — Olivantes de Laura, et puis le Jardin de Flore, et Florismarte d'Hircanie, et le Chevalier Platir, et le Chevalier de la Croix.... A la cour, à la cour, madame la gouvernante; ces messieurs ne valent pas la peine que nous instrui-

sions leur procès. - Voici le Miroir de la Chevalerie. Je le connois, reprit le curé ; c'est là qu'on voit Renaud de Montauban et ses amis, tous grands voleurs de leur métier ; et les douze pairs de France : et les fidelles annales de l'archevêque Turpin. Je suis d'avis de ne les condamner qu'au bannissement perpétuel, par la raison qu'ils ont fourni le sujet des poèmes du Boyardo et de l'Arioste. Quant à ce chaste Arioste : si je le trouve en italien, je ne puis le traiter avec trop de respect; mais, s'il s'avise de parler une autre langue que la sienne, je ne lui ferai point de grace. Malheur à tous ses traducteurs ! malgré leurs efforts, malgré leur génie, ils sont et seront toujours trop au-dessous de l'original. Que tenez-vous là. monsieur le barbier? - Palmerin d'Olive, et Palmerin d'Angleterre. -Donnez l'Olive à la gouvernante; et conservons l'autre avec soin : d'abord parce que l'ouvrage est bon, ensuite

parce qu'un savant roi de Portugal passe pour en être l'auteur. — Que prononcez-vous sur don Bélianis? — Un plus amplement informé, en gardant prison chez vous jusqu'à ce qu'on l'ait abrégé des deux tiers. Quant au reste de ces gros volumes, sans nous fatiguer à les voir, livrez-les à madame la gouvermante.

Celle-ci ne se le fit pas dire deux fois. Elle les prit à braste-cerps, et les jeta par la fenêtre. Un d'eux s'échappa de ses mains, et vint tember auprès du barbier, qui le ramassa, et lut: Histoire du fameux Tyran le Blano. Comment l's'écria le curé, Tyran le Blano est ici! donnez-le-moi, mon compera, d'est un trésor de gaiété. C'est là qu'on trouve le chevalier don Kyrié éléison, et les maximes commodes de la demoiselle Plaisir de ma vie, les jolis tours de la veuve Reposée, les amours de l'impératrice avec son jeune écpyer. Dans ce livre, au moins, les chevaliers

mangent, dorment, vivent et meurent comme les autres hommes. Je n'en ausois pas moins envoyé l'auteur aux galeres pour avoir écrit sérieusement et de bonne foi ce qui me fait rire dans sou ouvrage; mais gardez - le, maître Nicolas, et lisez - le quand vous voudrez vous divertir.

J'apperçois, continua-t-il, beaucoup de petits volumes qui doivent être des poésies. Justement! voici la Diane de Montemayor. Je crois, sauf meilleur avis, que nous pouvons sauver ceuxlà. Ce sont des livres d'amour, de galanterie, de bergerie, qui ne sont pasd'un grand danger. Pardonnez-moi, s'éoria la niece ; je vous conseille de les brûler aussi; car, si mon encle revient de sa maladie de chevalier, et qu'en lisant ces livres-là il lui prenne fantaisio de se faire berger, d'aller courir les prés en jouant de la flûte ou de la musette. yous conviendrez que nous n'en scrons guere mieux : et ce seroit bien.

pis, ma foi ! s'il alloit sé faire poëte: folie qu'on dit être la plus dangereuse et la plus incurable de toutes. C'est fort bien vu, reprit le curé; il n'y aura pas de mal d'ôter cet écueil à notre ami. Cependant je ne puis me résoudre à brûler la Diane de Montemayor ; et si l'auteur vouloit bien en retrancher la magie et les grands vers , je lui laisserois l'honneur d'être le premier ouvrage de ce genre. Quant à ses continuateurs, livrez - les à madame la gouvernante, en conservant le seul Gil-Polo. Voici, lui dit le barbier, un reman intitulé Les dix livres de Fortune et d'Amour, par Antaine de Lefrase, poëte sarde. Ah! per lesordres que j'ai reçus, reprit le curé, je ne connois pas de livre plus amusant. Donnez-le-moi, mon compere ; je vous jure que j'aurois vendu ma soutana pour l'acheter. - Et le Pastour d'Hibérie , les Nymphes de l'Hénares, le Remede de la Jalousie? -A madame la gouvernante; et finissons.

car il est tard. - Voilà le Chansonnier de Maldonado , et le Trésor des poésies Hiperses. - Plus ces trésors - là sont grands, et moins ils ont de valeur. Gardez-le, si vous voulez, pour le diminuel beaucoup. - Et la Galatée de Michel de Cereantes ? Qu'en ferez-vous ? -Doncement, mon cher compere f ne badinons pas, s'il vous plaît. L'auteur est mon intime ami; de plus il est bien malheureux. Son ouvrage n'est pas sans mérite; il est vrai qu'il sommence beaucoup d'histoires et qu'il n'en finit aucune. Il faut attendre, pour le juger, la seconde partie qu'il a promise. J'espere qu'il se rendra digne de la miséricorde dont j'use envers lui. Mettex-le de côté. maître Nicolas ; j'ai mes raisons.-Nous avens ici l'Arawana de don Alonzo 20 Ercilla . avec l'Austriade de Juan Rufo, et le Monserrat de Christophe de Virues. - Ces trois ouvrages, dit le curé, sont ce que l'Espagne a de mieux en vers béroïques. Ce sont les

seuls que nous puissions opposer aux poëmes des Italiens. Gardez-vous bien de les livrer à madame la gouvernante. Pour tout ce qui reste, je le lui abandonne, car je commence à être fatigué,

### CHAPITRE VII.

Seconde sortie du chevalier.

DANS ce moment, don Quichotte s'éveilla, en criant à pleine tête : A moi! à moi! c'est ici qu'il faut montrer ce que peut votre courage ; les courtisans remportent le prix du tournoi. Tout le monde se pressa d'accourir; et la précipitation avec laquelle on abandonna l'examen des livres fut cause sans doute que plusieurs à qui le curé auroit pardonné se trouverent enveloppés dans l'arrêt fatal. Don Quichotte étoit réveillé, debout, l'épée à la main, criant toujours de plus belle, et donnant de grands coups à droite et à gauche. On parvint à s'emparer de lui, à le remettre sur son lit. Notre héros, se retournant alors vers le curé : Certes, dit-il, seigneur archevêque Turpin, c'est une

assez grande honte, que tout ce que nous sommes ici des douze pairs abandonnions lâchement aux chevaliers de la cour le prix d'un tournoi qui, depuis trois soleils, ne s'est soutenu que par notre vaillance. Que voulez-vous, mon cher voisin? répondit le curé; il faut se soumettre : Dieu permettra, peutêtre, que la chance tourne; et ce qui se perd aujourd'hui peut se regagner demain. Ne pensons qu'à votre santé; vous êtes sûrement fort las, peut-être même blessé. Blessé? non, reprit don Quichotte; à la vérité un peu moulu, parce que ce bâtard de Roland, furieux de ce que j'étois le seul qui lui disputois la victoire, m'a frappé long-temps avec un tronc de chêne. Mais je consens à perdre mon nom de Renaud de Montauban, si dès que je serai debout il ne me le paie bien cher, malgré ses enchantements. Pour l'heure, je n'ai besoin que de manger. On lui servit à dîner; il se rendormit aussitôt après.

La gouvernante profita de son sommeil pour brûler tous les volumes ietés dans la cour. Le curé et le barbier, voulant couper jusqu'à la racine du mal, firent murer sur-le-champ la porte du cabinet des livres, en recommandant à la niece de dire à son oncle, quand il les chercheroit, qu'un enchanteur les avoit enlevés. En effet, deux jours après, don Quichotte, parfaitement rétabli, n'eut rien de plus pressé que d'aller à sa bibliotheque. N'en retrouvant plus la porte, il la cherchoit de tous ses yeux, alloit et venoit, tâtoit, retâtoit avec ses mains, et s'arrêtoit toujours à l'endroit où jadis étoit cette porte. Enfin, après un long silence, il demanda à sa gouvernante de lui indiquer son cabinet de livres. Quel cabinet? répond-elle : il n'y a plus ni livres ni cabinet : le diable a tout emporté. Ce n'est pas le diable. interrompt la nieces mais un enchanteurqui vint ici, pendant votre absence, monté sur un grand dragon. Il entra dans

la bibliotheque; j'ignore ce qu'il y fit. Au bout de quelques instants, il ressortit par le toit, laissant la maison pleine de fumée. Nous courûmes vîte pour voir ce qu'il étoit venu faire, nous ne trouvâmes plus de cabinet. Je me rappelle seulement, et la gouvernante doit s'en souvenir aussi, que ce méchant vieillard nous dit, en s'en allant, qu'il avoit voulu se venger du maître de la maison qu'il haïssoit mortellement. Il ajouta qu'il s'appeloit Mougnaton. Ce n'est pas Mougnaton, répondit don Quichotte, c'est Freston. Je le connois bien : c'est mon plus grand ennemi. Sa profonde science lui a fait connoître qu'un chevalier qu'il protege seroit un jour vaincu par moi. Depuis ce temps, son dépit le porte à me jouer tous les mauvais tours qu'il peut : cela ne l'avancera guere, il ne changera pas le destin. C'est bien sûr, mon oncle, reprit la niece. Mais pourquoi vous mêler de toutes ces querelles? ne seriez-vous pas plus heureux en restant paisible chez vous, plutôt que d'aller par le monde faire souvent triste rencontre? Vous connoissez le proverbe. Qui va chercher de la laine revient quelquefois tondu. Ah! ah! ma niece, répliqua don Quichotte, vous savez de belles sentences. Mais apprenez qu'avant de tondre un homme comme moi il y en auroit beaucoup de pelés. Retenez cela, je vous prie. Le ton dont il dit ces paroles termina la conversation.

Don Quichotte parut tranquille pendant les quinze jours suivants, et ne laissa point soupçonner qu'il s'occupât d'une nouvelle campagne. Seulement, dans les fréquents entretiens qu'il avoit avec le curé et le barbier, il insistoit toujours sur l'utilité de la chevaleris errante et sur son projet de la faire revivre. Le curé disputoit quelquefois; le plus souvent il cédoit, afin de ne pas se brouiller. Il ignoroit que, pendant ce temps, don Quichotte sollicitoit en secret de la suivre, en qualité d'écuyer, un laboureur de ses voisins, homme de bien, si le pauvre peut se nommer sinsi, mais dont la tête n'avoit pas beaucoup de cervelle. Parmi beaucoup de promesses que notre héros fit à ce bon homme, il lui répétoit toujours que, dans ce beau métier d'écuyer errant, rien n'étoit plus ordinaire que de gagner en un tour de main le gouvernement d'une isle. Le crédule laboureur, qui s'appeloit Sancho Pança, fut sur-tout seduit par cette espérance, et résolut de quitter et ses enfants et sa femme, pour courir après ce gouvernement. Don Quichotte, sûr d'un écuyer, s'occupa de ramasser un peu d'argent, vendit une piece de terre, engagea l'autre, perdit sur toutes, et parvint à se faire une somme assez raisonnable. Il emprunta d'un de ses amis une rondache meilleure que la sienne, raccommoda de nouveau son casque, se pourvut de chemises Suivant le conseil de l'aubergiste, et convint avec Sancho du jour et de l'heure où ils partiroient. Il lui recommanda sur-tout de se munir d'un bissac. Sancho promit de ne pas l'oublier, et ajouta que, n'étant pas accoutumé à faire beaucoup de chemin à pied, il avoit envie d'emmener son âne, qui étoit une excellente bête. Le nom d'âne fit quelque peine à don Quichotte. Il ne se rappeloit point qu'aucun écuyer célebre eût suivi son maître de cette maniere. Mais, faisant réfitation qu'il donnesoit à Sancho le cheval du premier chevalier vainou, il ne vit point d'inconvénient à le laisser venir sur son âne.

Tous leurs arrangements faits, une belle nuit, don Quichotte et son écuyer, sans prendre congé de personne, partirent et marcherent si bien, qu'au point du jour ils ne craignoient plus de pouvoir être rattrapés. Le bon Sancho, sur son âne, entre son bissac et sa grosse gourde, alloit comme un patriarche, impatient déjà de voir arriver cette isle dont il devoit être gouverneur. Don Quichotte remphi d'espoir, l'air sier et la tête haute, s'avançoit sur le maigre Rossinante, dans cette même plaine de Montiel, en les rayons du soleil, l'atteignant seulement de côté; ne l'incommodoient pas autant qu'à sa première sortie, Sancho, pressé de parler, commença la conversation.

Monsieur mon maître, dit il, je supplie votre chevalerie errante de ne pas perdre de vue cette isle qu'elle m'a promise. Je puis vous répondre que cellelà, quelque grande qu'elle soit, ne sera point mal gouvernée. Ami Sancho, répondit don Quichotte, de tout temps les chevaliers ont eu pour coutume de donner à leurs écuyers les isles ou les royaumes dont leur valeur les rend maitres : tu sens bien que je ne voudrois pas déroger à canoble usage. Je ferai mieux: la plupart des chevaliers dont je te parle attendoient que leurs écuyers fussent vieux pour récompenser leurs services, en leur donnant soit une comté,

soit-un marquisat, qui n'étoit souvent qu'une méchante province; mais moi, si Dieu noue laisse vivre, je pourrois bien , avant six jours , conquérir un si grand empire, qu'un des royaumes qui en dépendront sera justement ton affaire. Ne regarde pas cet événément comme difficile ou extraordinaire; dans le métier que nous faisons rien n'est plus simple et plus commun. Cela étant, reprit Sancho, une fois que je serois roi; Jeanne Guttieres ma femme seroit donc reine, et mes petits drôles, infants? -Qui en doute? - Moi, j'en doute, parce que je connois ma femines et je vous assure qu'il pleuvroit des couronnes qu'aucune ne pourroit bien aller à sa tête. Je vous en préviens d'avance, elle ne vaut pas deux maravédis pour être reine: comtesse, je ne dis pas non; encore nous y aurions du mal. - Ne t'en inquiete, pas mon ami; Dieu saura lui donner ce qu'il lui faut. Quant à toi, ne va pas être si modeste que de te contenter à moins d'un bon gouvernement.

— Oh ! que votre seigneurie soit tranquille ; je m'en rapporterai là-dessus à vous seul. Un maître aussi puissant et aussi bon saura bien ce qui me convient.

## CHAPITRE VIII.

Comment don Quichotte mit à fin l'épouvantable aventure dès moulins à vent.

DANS ce moment, don Quichotte appercut trente ou quarante moulins à vent : et regardant 'son écuyer : Ami; dit-il. la fortune vient au-devant de nos souhaits. Vois-tu là-bas ces géants terribles ? Ils sont plus de trente : n'importe, je vais attaquer ces fiers ennemis de Dieu et des hommes. Leurs dépouilles commenceront à nous enrichir. Quels géants? répondit Sancho. - Ceux que tu vois avec ces grands bras qui ont peut-être deux lieues de long. - Mais. monsieur, prenez-y garde; ce sont des moulins à vent; et ce qui vous semble des bras n'est autre chose que leurs ailes: - Ah! mon pauvre ami, l'on voit

bien que tu n'es pas encore expert en aventures. Ce sont des géants, je m'y connois. Si tu as peur, éloigne-toi; va quelque part te mettre en priere, fandis que j'entreprendrai cet inégal et dangereux combat.

En disant ces paroles, il pique des deux, sans écouter le pauvre Sancho, qui se tuoit de lui crier que ce n'étoit point des géants, mais des moulins, sans se désabuser davantage à mesure qu'il en approchoit. Attendez-moi, disoit-il, attendez-moi, laches brigands; un seul chevalier vous attaque. A l'instant même un peu de vent s'éleva, et les ailes se mirent à tourner. Oh! vous avez beau faire, ajouta don Quichotte; quand vous remueriez plus de bras que le géant Briarée, vous n'en serez pas moins punis. Il dit, embrasse son écu; et , se recommandant à Dulcinée , tombe, la lance en arrêt, sur l'aile du -premier monlin, qui l'enleve lui et son cheval, et les jette à vingt pas l'un de l'autre. Sancho se pressoit d'accourir au plus grand trot de son âne. Il eut de la peine à relever son maître, tant la chûte avoit été lourde. Eh! Dieu me soit en aide, dit-il, je vous crie depuis une heure que ce sont des moulins à vent. Il faut en avoir d'autres dans la tête pour ne pas le voir tout de suite. Paix ! paix ! répondit le héros, c'est dans le métier de la guerre que l'on se voit le plus dépendant des caprices de la fortune, sur-tout lorsqu'on a pour ennemi ce redoutable enchanteur Freston, déjà voleur de ma bibliotheque. Je vois bien ce qu'il vient de faire : il a changé les géants en moulin pour me dérober la gloire de les vaincre. Patience! il faudra bien à la fin que mon épée triomphe de sa malice. Dien le veuille! répondit Sancho en le remettant debout . et courant en faire autant à Rossinante, dont l'épaule étoit à demi déboîtée.

Notre héros, remonté sur sa bête,

auivit le chemin du port Lapice, ne doutant pas qu'un lieu aussi passages ne fût fertile en aventures. Il regrettoit beaucoup sa lance, que l'aile du moulin avoit brisée. Mon ami, dit-il à Sancho, je me souviens d'avoir lu qu'un chevalier espagnol, appelé Pérez de Vargas, ayant rompu son épée dans une bataille, arracha une branche ou un tronc de chêne, avec lequel il tua tant de Maures, qu'on le surnomma l'Assommeur. Je veux imiter Pérez de Vargas. Au premier chêne qua je rencontrerai, je vais me tailler une massue ; et cette arme me suffira pour faire de tels exploits que jamais personne ne pourra les croire. Ainsi soitil! répondit Sancho: mais redressez-Yous un peu, car vous allez tout de côté. — Je t'avoue que je me ressens de ma chûte; et, si je ne me plains pas, c'est qu'il est défendu aux chevavaliers errants de se plaindre, quand même ils auroient l'estomac ouvert .-

Diable! si c'est défendu de même aux écuyers, je ne sais trop comment je ferai, car je vous préviens qu'à la moindre égratignure je crie comme si on m'écorchoit. Mais vous ne pensez pas, monsieur, qu'il est temps de diner. Don Quichotte lui répondit qu'il n'avoit besoin de rien, et qu'il pouvoit manger s'il vouloit. Avec cette permission . Sancho s'arrangea sur son âne . tira les provisions du bissac; et, trouvant dans ce moment que rien n'étoit si agrédle que de chercher les aventures, sans songer aux promesses de son maître, il alloit cheminant derriere lui, doublant les morceaux, et haussant la gourde avec tant d'appétit, avec tant de plaisir, qu'il auroit donné de l'envie au plus gourmet buveur de Malaga.

La nuit vint; nos aventuriers la passerent sous des arbres. Don Quichotte choisit une forte branche, à laquelle il mit le fer de sa lance. Il se garda bien de fermer les yeux, et ne pensa qu'à Dulcinée, pour imiter ces chevaliers qui, dans les forêts et les déserts, n'employoient le temps du sommeil qu'à a'occuper de leurs dames. Sancho ne fit qu'un somme jusqu'au matin ; et les rayons du soleil levant, qui lui donnoient sur le visage, non plus que le gazouillement des oiseaux à l'arrivée du jour, ne l'auroient pas réveillé, si son maître ne l'eût appelé. En ouvrant les yeux, il prit sa bouteille, qu'il s'affligea de trouver plus légere que la veille. Notre héros, qui ne vouloit vivre que de ses tendres pensées, refusa de déjeuner. Tous deux se remirent en route, et, après trois heures de marche, découvrirent le port Lapice.

Pour le coup, s'écria don Quichotte, nous pouvons ici, mon frere Sancho, enfoncer nos bras jusqu'au coude dans ce qu'on appelle aventures. Mais souviens-toi, sur toutes choses, de l'important avis que je vais te donner:

quand bien même tu me verrois dans le danger le plus terrible, garde-toi de mettre l'épée à la main, et de t'y précipiter : il ne t'est permis de combattre que dans le cas où ceux qui m'attaqueroient seroient de la populace. Lorsque c'est des chevaliers, il t'est défendu par nos lois de t'en mêler en aucune maniere. Soyez tranquille, répondit Sancho, jamais aucun de vos ordres ne sera mieux exécuté que celui-là. Naturellement je suis pacifique, ennemi du bruit, des querelles. Cependant, si l'on en veut à ma personne. je me défendrai de mon mieux, sans me soucier d'aucunes lois. - Tu feras bien; ce que je t'en dis n'est que pour retenir le premier mouvement et l'impétuosité de ta valeur naturelle. — Oh I monsieur, je la retiendrai. Vous pouvez être bien certain que je garderai ca précepte aussi religieusement que celui de ne rien faire le dimanche.

Comme il parloit, don Quichotte

apperçut deux religieux bénédictins, montés sur deux grandes mules, qui lui parurent des dromadaires. Chacun avoit son parasol et ses lunettes de voyage. Derriere eux venoient leurs valets à pied ; plus loin un carrosse entouré de quatre ou cinq hommes à cheval. Dans ce carrosse étoit une dame de Biscaye, qui s'en alloit à Séville rejoindre son mari prêt à passer aux Indes. Les deux religieux ne voyageoient pas avec cette dame; mais ils suivoient la même route. Dès que don Quichotte les découvrit : Ou je me trompe, dit - il à son écuyer, ou je t'annonce une aventure telle qu'on n'en a point encore vue. Ces figures noires que tu vois venir à nous ne peuvent être que deux enchanteurs, qui ont sûrement enlevé quelque princesse et l'emmenent dans ce carrosse. Tu sens, mon ami, que je ne puis passer cela. Monsieur, répondit Sancho, regardez-y bien , je vous prie; que le diable ne vous tente pas. Ceci seroit plus sérieux que l'histoire des moulins à vent. J'ai beau regarder, je ne vois que deux moines, et une dame qui voyage. Je t'ai déjà dit, reprit don Quichotte, que tu ne t'entends point du tout en aventures; et je vais te prouver tout-à-l'heure que ce que je soupconne est vrai.

A ces mots, il pousse Rossinante, arrive auprès des bénédictins: Satellites du diable, leur crie-t-il, rendez sur-le-champ la liberté à ces hautes princesses que vous avez enlevées, où préparez-vous à recevoir le châtiment de votre audace. Les moines surpris arrêtent leurs mules. Seigneur chevalier, répond l'un d'eux, bien loin d'être ce que vous dites, nous sommes deux religieux de saint Benoit, qui voyageons pour nos affaires. Vous pouvez compter que nous ignorons si les personnes qui viennent dans ce carrosse sont des princesses enlevées.... On ne



m'abuse point, intercompt don Quichotte, avec de douces paroles : je vous connois trop, canaille maudite. Il court aussitôt , la lance baissée , contre un des pauvres religieux, qui n'eut que le temps de se jeter en bas de sa mula. Son compagnon, effrayé, pique la sienne le mieux qu'il peut, et s'échappe dans la campagne. Sancho, voyant le moine par terre, descend promptement de son ane, saisit le bénédictin, et commence à le dépouitler. Mais les deux valets arriverent, et demanderent à Sancho pour quelle raison il déshabilloit le pere. Par dieu! répondit l'écuyer, je ne prends que ce qui m'appartient. Monseigneur don Quichotte a gagné la bataille; il est clair que les dépouilles des vaineus sont à moi. Les valets, qui n'entendoient pas bien les lois de la chevalerie, tombent sur Sancho, le jettent par terre, et ne lui laissent pas un poil de la barbe. Ensuite ils vont relever le moine, le

remettent sur sa mule; et celui-ci, tremblant de peur, se hâte de rejoindre son compagnon, qui, arrêté au milieu des champs, regardoit ce qui se passoit. Tous deux alors, sans se soucier d'attendre la fin de cette aventure, poursuivent bien vite leur route, en faisant des signes de croix.

· Don Quichotte, pendant ce temps, s'étoit pressé de joindre le carrosse; et s'approchant de la portiere : Madame, dit-il , votre beauté peut aller où bon lui semble : ce bras vient de vous délivrer, et de punir vos ennemis. Vous desirez sans doute connoître le nom de votre libérateur ; apprenez donc que je suis don Quichotte de la Manche, chevalier errant, et l'esclave de la belle Dulcinée du Toboso. Je ne vous demande, pour prix de ce que je viens de faire, que de vous donner la peine d'aller jusqu'au Toboso, de vous présenter devant cette illustre dame, et de lui dire comment je vous ai rendu la liberté.

Ce bean discours étoit écouté par un cavalier biscayen qui accompagnoit le carrosse. Il n'y comprenoit pas grand'chose; mais, voyant que notre héros s'opposoit à ce que la voiture continuât sa route, et vouloit absolument la faire retourner du côté du Toboso, il s'approcha de don Quichotte, qu'il tira rudement par sa lance, et lui dit en mauvais espagnol de son pays : Va-t'en, cavélier que mal vas; par le Dieu qui me créé, si toi ne pas laisser la carrosse, moi te tuer comme suis Biscaven. Malheureux ! répond le héros, si tu étois chevalier, j'aurois déjà châtié ton audace. Moi, non cavélier! reprit l'autre; moi Biscayen, gentilhomme per terre, per mer, per le diable : toi mentir: tire ton l'épée.

A ces paroles, don Quichotte jette sa lance, prend son glaive, et, couvert de son écu, se précipite sur son ennemi. Le Biscayen, qui le vit venir, auroit voulu mettre pied à terre, no se fiant pas beaucoup à sa mule de louage: mais il n'en eut pas le temps. Tout ce qu'il put faire fut de mettre l'épée à la main, et de saisir promptement un coussin de la voiture pour lui servir de bouclier. Toutes les personnes qui les entouraient voulurent en vain s'opposer au combat. Le Biscosyen, dans son jargon, juroit de tuer quiconque ne le laisseroit pas faire; et la dame du carrosse, qui, dans sa frayeur, avoit fait signe au cocher de s'éloiguer, regardoit de loin en tremblant les deux terribles adversaires.

Le Biscayen le premier porte un ci furieux revers à l'épaule de son canemi, que, si l'écu ne l'eût paré, notre héros étoit fendu jusqu'à la ocinture. Don Quichotte jette un ori terrible: Fleur de beauté, dit-il, Dulcinée, souvezaine de mon occur, secourez votre shevalier dans cet imminent péril. Prononcer ces mots, lever son épée, et fondre sur le Biscayen, fut aussi prompt que l'éclair. Celui-ci se couvrit du consin; et, ne pouvant faire remuer sa maudite male, qui n'étoit point dressée à ces gentillesses, il attendit de pied ferme l'épouvantable coup qui le menaçoit. Tous les spectateurs, immobiles, les yeux attachés sur les glaives, demeurevent glacés d'effroi; et la dame, au milieu de ses femmes, faisoit des vœux à tous les saints d'Espagne pour le salut de son écuyer.

Ce qu'il y a de triste, c'est que l'auteur de cette histoire interrompt la suite de ce terrible combat, pour nous dire qu'isi finissent tous les manuscrits qu'il a pu rassembler sur don Quichotte. Il est vrai que le second auteur, regardant comme impossible que parmi les beaux esprits de la Manche il ne s'en fût point trouvé qui eut recueilli les autres actions de notre héros, fit de nouvelles recherches, qui heureusement réussirent, comme on le verra ci-après.

## CHAPITRE IX.

Où se termine le combat entre le vaillant Biscayen et l'intrépide chevalier de la Manche.

J'AI raconté comment l'auteur de cette intéressante histoire avoit été contraint. faute de mémoires, de laisser notre chevalier aux prises avec le Biscayen. Cette interruption, presque au commencement de l'ouvrage, me causa un vrai chagrin. Je ne pouvois me consoler de ce qu'un héros aussi recommandable que don Quichotte avoit manqué d'historiens, tandis qu'une foule d'autres chevaliers, dont personne ne se soucie, en ont trouvé souvent deux ou trois, qui ne nous font pas même grace de leurs plus petites sottises. Je calculois, d'après quelques livres très modernes formant la bibliotheque de don

Quichotte, que le temps où il avoit vécu ne devoit pas être éloigné du nôtre; et je conservois un reste d'espoir de retrouver, dans la Manche, au moins des traditions certaines sur un héres dont la vie fut consacrée au sublime emploi de défendre l'honneur des belles, de ces belles qui, toujours sages, couroient les champs sur leurs palefrois, et mouroient à quatre - vingts ans tout aussi vierges que leurs meres. Je me disois que la seule reconnoissance devoit avoir conservé la mémoire de don Quichotte; et j'ajoute que l'univers m'en doit un peu pour avoir déconvert la suite de son admirable histoire, par'le plus heureux des hasards.

Je passois dans la rue des Merciers, à Tolede, quand je vis un petit garçon portant un paquet de paperasses à vendre chez un marchand de soie. J'ai toujours été fort ourienx de tout ce qui est écrit; j'arrêtai le petit garçon, et je reconnus sur ces vieux papiers des

caracteres arabes que je ne comprenois point. Un Maure parut à l'instant; je le priai de m'expliquer ce que c'étoient que ces cahiers. Le Maure y jeta les yeux et se mit à rire. Je lui demandai de quoi il rioit. C'est que l'auteur, me répondit-il, s'est eru obligé de mettre une note pour nous apprendre que la fameuse Dulcinée du Toboso étoit principalement renommée par la maniere dont elle faisoit le petit salé. Je tressaillis au nom de Dulcinée, et je auppliai le Maure de me dire quel titre portoient les cahiers. Il lut aussitôt : Histoire de don Quichotte de la Manche , par l'Arabe Cid Hamet Benengeli. Maître à peine de ma joie, j'achetai du petit garçon tous ces vieux papiers; j'emmenai le Maure avec moi. et, moyennant deux arrobes de raisins secs et deux mesures de froment, que je lui donnai pour salaire, il me traduisit littéralement ces manuscrits si précieux.

... Sur l'une des premieres pages on voyoit représentés don Quichotte et le Biscayen, s'attaquant l'épée haute, L'un'couvert de son bouclier, et l'autre de son coussin. La mule du Biscaven étoit și parfaitement dessinée, qu'on la reconnoissoit tout de suite pour une mule de louage. Rossinante n'étoit pas moins bien; son cou roide et long, sa tranchante épine, son ventre vuide et ses flancs creux, faisoient deviner son nom. Sancho Pança s'y trouvoit aussi, tenant son ane par le licou. Il étoit gros, court, ramassé, les jambes un peu cagneuses. Ces portraits me firent plaisir. Ils diminuerent la juste défiance que m'inspiroit un manuscrit arabe. Personne n'ignore que les écrivains de cette nation ne se dépouillent jamais de leurs préjugés, de leur haine, et ne savent pas que l'histoire, cette rivale du temps, doit être, à-la-fois, le témoin sévere du passé, l'interprete du présent, le flambeau de l'avenir. Quoi qu'il en soit, on peut être sûr qu'un auteur maure aura plutôt affoibli qu'exagéré les exploits d'un Espagnol. Aussi je prévions mes lecteurs que c'est au seul Benengeli qu'ils doivent reprocher les défauts qu'ils trouveront dans cet envrage. On auroit grand tort de s'en prendre à moi. Je suis obligé de le suivre, et de m'en rapporter en tout à cet auteur mécréant, qui poursuit ainsi son récit.

Les deux vaillants champions, levant à - la - fois leurs redoutables glaives, sembloient menacer le ciel et la terre. Celui qui frappa le premier fut l'irrité Biscayen, dont heureusement l'épée tourna et n'atteignit point du tranchant. Sans cela, ce coup finissoit et le combat et les aventures de notre héros; mais la fortune, qui le réservoit pour de plus grandes entreprises, fit que le fer du Biscayen, en descendant sur l'épaule, emporta seulement tout ce côté

de l'armure, une portion du casque, et la moitié de l'oreille. O Dieu puissant, qui pourroit exprimer la colere de don Quichotte! Il se releve sur ses étriers, saisit son épée à deux mains, et la fait tomber, comme une montagne, sur la tôte de son ennemi. Malgré Le coussin qui la défendoit, le coup fut si fort, si terrible, que le sang coula dans l'instant par la bouche et par les narines du malheureux Biscayen. Il étoit par terre, s'il n'eût embrassé le cou de sa mule. La mule, effrayée, se met à courir, saute, rue, et jette son maître. Don Quichotte à pied vole à lui, leve son épée, et lui crie de se rendre, ou qu'il va lui couper la tête. Le Biscayen étoit si étourdi qu'il ne pouvoit pas répondre. Notre héros . dans sa fureur, ne l'auroit pas épargné; mais les dames du carrosse, jusqu'alors tremblantes spectatrices du combat, accoururent auprès du vainqueur , pour lui demander en grace

## IIA DON QUICHOTTE.

de ne pas tuer leur écuyer. Don Quichotte répondit avec une gravité fiere: Illustres princesses, je consens à ce que vous desirez, et je n'y mets qu'une condition; c'est que ce chevalier ne manquera point d'aller jusqu'au Toboso se présenter de ma part à la belle dona Dulcinée, pour qu'elle ordonne de son sort. Les pauvres dames, sans demander ce que c'étoit que cette Dulcinée, promirent tout au nom du Bisesyen; et don Quichotte content laissa la vie au vaineu.

## CHAPITRE X.

Conversation intéressante entre don Quichotte et son écuyer.

Sancho, à peine échappé aux valets des bénédictins, étoit resté témoin du combat, en priant Dieu pour don Quichotte. Le voyant vainqueur et prêt à remonter sur Rossinante, il accourut promptement se mettre 'à genoux devant lui, prit sa main, la baisa, et d'une voix respectueuse : Mon bon maître, lui dit-il, si votre seigneurie avoit pour agréable de me faire présent de l'isle que vous venez de gagner, vous pouvez être certain que je la gouvernerai de maniere à vous rendre satisfait. Mon pauvre ami, mpondit don Quichotte, ce ne sont point ici des aventures d'isles, ce sont de simples rencontres où tous les profits se bornent souvent à revenir avec la tête cassée ou une oreille de moins. Prends patience; une autre occasion te vaudra le gouvernement. Sancho le remercia, lui baisa de nouveau la main; et, après l'avoir aidé à remonter sur Rossinante, il le suivit au trôt de son âne.

Notre héros, à peu de distance, quitta le grand chemin pour entrer dans un bois. Écoutez, lui dit l'écuyer, je pense qu'il seroit prudent de nous retirer dans quelque église. Vous avez laissé bien malade celui que vous avez combattu; si la sainte Hermandad en a connoissance, elle commencera par nous conduire en prison. Une fois là Dieu sait quand on en sort. Eh! où as-tu vu, reprend don Quichotte, où as-tu jamais lu qu'un chevalier arant ait été mis en justice pour avoir envoyé ses ennemis dans le tartare? - Monsieur, je ne connois pas le tartare, mais je connois la pri-

son, et je sais que la sainte Herman. dad y envoie ceux qui se battent en duel. - Ne crains rien, ami, ne crains rien ; si l'Hermandad m'attaquoit , c'est moi qui la ferois captive. Mais réponds sans flatterie, as-tu vu sur la terre habitable un chevalier plus vaillant que moi.? As-tu trouvé dans les histoires que tu as lues quelqu'un plus ardent à l'attaque, plus opiniâtre dans la défense, plus adroit en parant les coups, plus vigoureux en les frappant? - Ma foi, je vous dirai, monsieur, que je n'ai pas beaucoup lu d'histoires, parce que je ne sais ni lire ni écrire ; mais je gagerois bien que jamais je n'ai servi un maître aussi hardi que vous. Prions Dieu seulement que cette hardiesse ne pous mene pas où je disois. Pour le présent, votre seigneurie devroit panser son oreille, d'où il sort beaucoap de sang. J'ai dans le bissac un peu de charpie avec de l'onguent blanc, que je vais vous don-

ner. - Ah! mon ami, si j'avois songé à faire une petite fiole du baume de Fier - à - bras, nous n'aurions besoin d'aucun remede. - Qu'est-ce que cette drogue-là? - C'est un baume dont j'ai la recette, avec lequel on se moque des blessures et de la mort. Quand une fois je l'aurai fait, Sancho, et que je t'aurai donné la fiole, si tu me vois, dans un combat, coupé par le milieu du corps, ce qui nous arrive presque tous les jours , tu n'as qu'à ramasser promptement la moitié qui sera par terre. la rapprocher, avant que le sang se fige , de l'autre moitié restée sur la selle, en prenant garde de les bien ajuster ensemble; après cela, tu me feras boire seulement deux doigts de mon baume, et tu me verras frais et sain comme une pomme reinette. -Si cela est, monsieur, je renonce dès ce moment au gouvernement de l'isle, et je ne vous demande pour récompense de mes services que la recette

de ce baume-là. Je suis tonjours sûr de le vendre trois ou quatre réaux l'once, et cela me suffira pour passer ma vie honorablement. Il s'agit de savoir s'il coûte beaucoup à faire.—Avec moins de trois réaux on en a plus de six pintes.—Et, mardi! qu'attendez-yons donc? enseignez-moi cette recette.

—Va, maon ami, ce secret n'est rien; je t'en apprendrai bien d'autres. A présent panse mon oreille, je t'avoue qu'elle me fait mal.

Sancho tira du bissae de l'onguent et de la charpie; meis quand don Quichotte apperçut que son casque étoit brisé, il fut sur le point d'en perdre l'asprit. O Gréateur de toutes choses, l'abécria-t-il en tirant son épée et levant les yeux vers le ciel, recevez le serment que je fais de ne manger pain sur nappe, de ne m'approcher de ma femme, d'observer encore beauçoup d'autres choses dont je ne me souviens point, mais qu'observa le marquis de

Mantoue dans une occasion semblable. jusqu'à ce que je me sois vengé de l'insolent qui m'a fait set affront. Vous ne prenez pas garde, interrompit Sancho, que, si le chevalier s'en va trouver madame Dulcinée, comme vous le lui avez ordonné, vous n'avez plus rien à lui demander. Ce que tu dis là, reprit don Quichotte, est raisonnable; j'annulle le serment que je viens de faire pour ce qui regarde ma vengeance, mais je le confirme et le renouvelle jusqu'à ce que j'aic conquis un casque aussi bon, aussi précieux que le fameux armet de Mambrin, qui coûta si cher à Sacripant. - Ne jurez donc pas comme cela, monsieur; vous pourriez vous damner pour rien. Si nous sommes longtemps à trouver un homme avec un casque, dans un pays où l'on ne voit que des muletiers et des charretiers, resterez - vous sans manger de pain pour faire comme le marquis de Mantone? - Qu'oses-tu dire? je suis sur

qu'il ne se passera pas deux heures sans que nous voyions arriver ici un plus grand nombre de chevaliers qu'il n'en a paru au siège d'Albraque. — Je ne m'y oppose point; et Dieu veuille que cette feis-ci neus puissions attraper cette iale qui me fait tant soupirer? — Tu l'auras, n'en doute point. Dailleurs, si elle te manquoit, n'avonsmous pas le royaume de Danemarck, ou celui de Sobradise, qui se trouvent là tout portés, et qui te conviendront encore mieux, puisqu'ils sont en terre ferme?

Mais, ajouta-t-il, laissons cela; et dis-moi si tu n'aurois point quelque chose à me donner à manger, en attendent que nous puissions nous retirer dans un château pour passer la nuit, et faire mon baume; car, pardieu! je souffre heaucoup de mon oreille.—J'ai bien là un peu de pain, avec un oignon et du fromege. Je n'ose guere présenter cela à un chevalier de votre importance.

-Tu me connois mal, ami. Si tu avois lu, comme moi, toutes les histoires de chevalerie, qui ne laissent pas d'être nombreuses, tu saurois que mes braves confreres ne se mettoient jamais à table, si ce n'est dans les banquets des rois. Le reste du temps ils vivoient de l'air; et comme ils étoient hommes cependant, et qu'un peu de nourriture leur étoit nécessaire à la longue, nous pouvons croire que, dans les forêts, dans les déserts qu'ils parcouroient, sans y trouver sans doute de cuisinier, leurs repas étoient quelques mets rustiques, tels que ceux que tu me présentes. Suivons, suivons leur exemple, et ne cherchons pas à rien innover. - Cela étant, monsieur, désormais je fournirai le bissac suivant les regles de la chevalerie, c'est-à-dire de fruits secs pour yous; et pour moi, qui ne suis qu'un écuyer, de quelque chose de plus nourrissant. - Je ne t'ai pas dit. Sancho, que nous ne deviona manger que des fruits secs, mais qu'il étoit vraisemblable que c'étoit la nourriture ordinaire des chevaliers, ainsi que certaines herbes que je connois.— Ah! tant mieux, monsieur! je suis bien aise que vous connoissiez ces herbes-là; car m'est avis que quelque jour nous en aurons sûrement besoin.

En s'entretenant ainsi, nos deux aventuriers dinoient ensemble. Le desir de trouver un gîte avant la nuit leur fit abréger leur frugal repas; mais, malgré leur diligence, le soleil déjà souché les força de gagner quelques sabanes de chevriers, qu'ils découvrirent près de là. Sancho ne se consoloit point de ne pas coucher dans un bon village; don Quichotte au contraire étoit charmé de passer la nuit à la belle étoile, parce qu'il lui sembloit que cette maniere de dormir confirmoit d'autant mieux sa chevalerie.

## CHAPITRE XI.

Don Quichotte chez les chepriers.

Notre héros fut bien reçu par les habitants des cabanes. Sancho, après avoir accommodé de son mieux Rossinante et son âne, s'en vint à l'odeur de certains morceaux de chevreau qui cuisoient dans une marmite. Il les regardoit avec complaisance, et attendoit impatiemment que les chevriers les eussent retirés du feu, pour les placer sur des peaux qu'ils étendirent par terre. Cette rustique table étant dressée . ces bonnes gens , au nombre de six . inviterent amicalement leurs hôtes à s'asseoir au milieu d'eux. Ils traiterent notre chevalier avec une politesse plus franche que recherchée, et ne trouverent rien de mieux, pour lui

donner un siège distingué, que de renverser une auge, sur la uelle le héros s'assit. Sancho se tenoit debout, prét à lui servir à boire dans une grande coupe de corne. Don Quichotte le voyant ainsi : Sancho, dit-il, afin que tu saches combien la chevalerie renferme d'excellentes choses, combien tous ceux qui ont quelque rapport avec elle sont près d'arriver aux honneurs. je veux que tu te places à mes côtés, que tu ne fasses qu'un avec ton maître, que tu manges, et boives avec lui. La chevalerie est comme l'amour, elle est mere de l'égalité. Monsieur, répondit Sancho, je remercie votre seigneurie; mais, pourvu qu'il ne me manque rien, j'aime mieux manger debout, en têteà-tête avec moi, qu'assis auprès d'un empereur; et, s'il faut parler franchement, je préférerois encoreun morceau de pain avec un oignon, dans un petit coin, libre et seul, à tous les bons dindes rôtis de ces grandes tables 124

où il faut prendre garde à mâcher doucement, à no pas boire à sa soif, à s'essuyer la bouche, à ne point tousser ou éternuer quand il vous en prend fantaisie. Je n'aime pas la gêne, monsieur; ainsi je vous prie de vouloir bien me troquer ces beaux honneurs contre d'autres choses de plus de profit. Viens toujours t'asseoir, reprit Doh Quichotte; Dieu éleve ceux qui s'humilient. Alors, le prenant par le bras, il le plaça près de lui.

Les chevriers, qui n'entendoient rien à ce discours, les écoutoient en silence, mangeant, et regardant leurs hôtes qui soupoient de bon appétit. Après que les viandes furent achevées, on les remplaça par une moitié de fromage aussi dur que du ciment, et par des glands du pays, qui sont meilleurs que des noisettes. Pendant ce temps, la grande coupe, tantôt pleine, tantôt vuide, faisoit sans cesse la ronde; si bien que de deux outres de vin il n'en

restoit qu'un, à la fin du souper. Don Quichotte, n'ayant plus faim, prit une poignée de glands; et les considérant dans sa main ouverte:

Heureux siecle, s'écria-t-il, âge fortuné que nos peres avoient nommé l'âge d'ar, non que cet or, divinité de notre siecle de fer, fût plus commun que de nos jours, mais parce que les funestes mots du tien et du mien étoient ignorés! Dans ce saint temps d'innocence, tous les mortels naissoient avec un droit égal à tous les biens de la terre; ils n'avoient besoin, pour soutenir leur vie, que de cueillir les fruits savoureux que les chênes leur prodiguoient. Les fontaines claires, les ruisseaux limpides, roulant à leurs pieds des flots de cristal, venoient leur offrie des caux hienfaisantes. Les laborieuses abeilles, établissant leur république dans le creux des rochers, des arbres, leur abandonnoient libéralement le miel délicieux qu'elles tiroient des fleurs. Le robuste liége se dépouilloit de lui - même de son écorce légere, pour que l'homme pût en couvrir le simple asyle qu'il s'étoit formé contre l'inclémence des airs. La paix, l'amitié, gouvernoient le monde. L'avide et ingrat laboureur n'osoit pas d'un feracéré déchirer le sein de la terre, qui, sans attendre ses souhaits, lui présentoit en abondance tout ce qui pouvoit satisfaire et ses besoins et ses plaisirs. Alors les bergeres naïves, sans autre habit que le simple voile dont la pudeur les couvrit toujours, alloient parcourant les campagnes, belles de leurs seuls attraits, ne connoissant d'autres ornements qu'une guirlande de lierre, et plus touchantes avec leurs cheveux tombant en tresses sur leurs épaules, que celles que l'on voit parées de la fine pourpre de Tyr, ou des trésors qu'une oisive industrie invente et varie sans cesse. Alors l'amour, le pur amour, n'étoit que l'expression sincere

de ce que sentoient les ames; la bouche n'exagéroit point ce qu'un tendre cœur lui dictoit. Nul ne pouvoit vouloir tromper, le mensonge étoit inconnu. La justice, tant outragée de nos jours par la faveur ou l'intérêt, n'avoit pas besoin de son glaive, et sa balance étoit tenue par l'équité naturelle. La jeune vierge solitaire n'avoit point à craindre de ravisseur, elle ne devenoit la conquête que de l'amant qu'elle avoit choisi. Mais à présent, par-tout attaquée, toujours entourée des piéges du vice, l'innocence n'a plus d'asyle. Le crime marche la tête levée. et regne sur cet univers. Aussi, pour opposer une digue aux affreux progrès de la corruption, bientôt on se vit obligé d'instituer la chevalerie, qui seule fournit du moins quelques défenseurs à la veuve, quelques appuis à l'orphelin. J'ai l'honneur d'en être, mes freres ; et je vous prie de recevoir mes sinceres remerciements de la bonne réception que vous m'avez faite.

C'étoit une poignée de glands qui avoit rappelé l'âge d'or à notre bon chevalier, et avoit valu aux chevriers cette longue et belle harangue. Ils l'6conterent avec une espece d'admiration. Sancho écoutoit aussi, tout en mangeant des glands, et visitant l'outre de vin qu'on avoit pendu à un liége. Lorsque don Quichotte eut fini, un des chevriers lui dit : Seigneur, comme notre intention est de vous offrir ce que nous avons de mieux, nous vous prions d'entendre chanter un de nos jeunes camarades qui a fait toutes ses études, a beaucoup d'esprit, joue du violon, et, par-dessus cela, est fort amoureux. Il ne tardera pas à venir. Le chevrier parloit encore lorsqu'on entendit le son d'un violon, et l'on vit paroître un berger de bonne mine, de vingt-deux ans à-peu-près. Anteine, lui dit le chevrier , je viens de vanter

à notre hôte les talents que nous te connoissons; prouve-lui que dans nos montagnes on sait un peu de musique. Assieds-toi donc, et fais-nous le plaisir de chanter cette romance que ton oncle le bénéficier a composée sur tes amours, Je le veux bien, répondit Antoine. Aussitôt, assis sur un tronc de chêne, il accorda son violon, et d'une voix agréable se mit à chanter ces paroles:

> Enfin ton ame s'est trâhie, L'amour éclate en tes rigueurs; Tes dédains, amable Eulalie, Devienhent pour moi des faveurs.

Lorsque je pareis à ta vue , Par toi le silence est gardé : Tu fuis bientôt ; peine perdue! En partant tu m'as regardé.

Quand les bergeres vont te dire Les tendres vers que j'ai chantés, Tu ne réponds rien ; c'est m'instruire Que tu les as bien bien écoutés.

Tu trouves toujours des excuses Pour ne pas danser avec moi : Je suis le seul que tu refuses ; Je serois donc choisi par toi.

Ahl crois-moi, charmante-Eulalie, Ne perdons point ainsi nos jours; Songe bien que toute la vie Est trop courte pour les amours.

Le chevrier finit sa romance, et don Quichotte en demandoit une autre ; mais Sancho, qui avoit plus d'envie de dormir que d'écouter des chansons, s'y opposa formellement. Votre seigneurie, dit-il, ne réfléchit pas que ces bonnes gens ont travaillé toute la journée, et qu'ils ont besoin de repos. Je t'entends, reprit don Quichotte, tes fréquentes visites à l'outre de vin t'ont rendu le sommeil plus nécessaire que la musique. Ah! Dieu soit béni ! répondit l'écuyer, chacun de nous en a pris sa part. J'en conviens, ajouta le héros : mais va dormir, si tu veux; ceux de ma profession veillent sans cesse. Viens auparavant panser mon oreille. Un des chevriers voulut voir

### PARTIE I, CHAP. XI, 131

la blessure; il assura don Quichotte qu'avec le remede qu'il alloit lui donner il seroit promptement guéri. En effet, il courût chercher un peu de romarin, dont il fit, avec du sel, une espece de cataplasme, qui, appliqué sur le mal, suspendit bientôt la douleur.

# CHAPITRE XIL

### Histoire-de Marcelle.

DANS ce moment, arriva du village un jeune chevrier qui dit en entrant : Mes amis, savez-vous la nouvelle? Comment veux - tu que nous la sachions? lui répondit l'un d'entre eux. -Le pauvre Chrysostome est mort : et l'on dit que c'est d'amour pour cette terrible Marcelle, la fille de Guillaume le riche. - Pour Marcelle ? - Pour elle-même. Ce qu'il y a de singulier, e'est que Chrysostome, dans son testament . demande à être enterré au milieu de la campagne, comme un Maure. et veut que ce soit auprès de la fontaine du Liége, parce que c'est là qu'il a vu Marcelle pour la premiere fois. Nos ecclésiastiques s'y opposent ; ils disent que cela ressemble trop aux

paiens. Mais Ambroise, le grand ami du défunt, entend que tout s'exécute suivant la volonté de Chrysostome. Cela fait beaucoup de bruit au village. On croit pourtant qu'à la fin Ambroise l'emportera, et que demain l'enterrement aura lieu avec une grande pompe. Je pense que ce sera beau à voir, et je n'y manquerai pas, si je puis. - Nous · irons tous avec toi, et nous tirerons au sort à qui gardera nos chevres. Je les garderai , Pierre , dit alors un autre chevrier : ne m'en remercie pas trop, parce que j'ai une épine dans le pied, qui m'empêche de marcher. Monsieur Pierre, interrompit don Quichotte, je vous prie de m'expliquer ce que c'est que ce Chrysostome et cette Marcelle.

Monsieur le chevalier, répondit Pierre, le pauvre défunt étoit un riche gentilhomme de ce pays, qui, après avoir fini ses études à Salamanque, revint demeurer dans notre village. Il étoit regardé comme fort habile, et

**13**4 savoit sur-tout admirablement bien tout ce qui se passe là-haut, dans le ciel, entre le soleil et la lune, dont il nous annoncoit à point nommé les éclisses. Il faut dire éclipses, reprit don Quichotte. - A la bonne heure, monsieur! Il nous prédisoit aussi quand l'année devoit être abondante ou estérile. - Dites donc stérile, vous metter un e de trop. - Oh! si vous me chicanez pour si peu de chose, nous n'en finirons jamais. Je vous dis donc que ce jeune gentilhomme étoit fort aimé, fort considéré dans le village, parce qu'il avoit tant d'esprit que c'étoit lui qui faisoit nos cantiques pour noël,

ainsi que les dialogues de nos petits garcons à la fête-dieu ; tout le monde les admiroit. Or, il arriva que, peu de temps après son retour de Salamanque, nous le vîmes tout d'un coup paroître habillé en berger, avec la pelisse de peau de chevre, conduisant un beau troupeau. Un de ses compagnons d'études, son grand ami, nommé Ambroise, avoit de même quitté la robe d'écolier pour l'habit de berger, et suivoit Chrysostome dans la campagne. D'abord cela nous étonna d'autant plus que son pere venoit de mourir, et lui avoit laissé beaucoup de bien : et Chrysostome le méritoit, car il étoit charitable, doux, libéral, compatissant; tout cela se voyoit sur son bon visage. On sut bien qu'il ne s'étoit fait berger que parce qu'il étoit amoureux de la belle Marcelle, qu'il vouloit suivre dans ces montagnes. Cette Marcelle, dont peut-être vous ne trouveriez pas la pareille en cent ans, mérite que je yous parle d'elle plus au long.

Vous saurez donc, mon cher monsieur, qu'il y avoit chez nous un laboureur appelé Guillaume, encore plus riche que le pere de Chrysostome. Ce laboureur eut une fille dont la mere mourut en couches. Cette pauvre mere étoit bien la plus brave femme du pays.

Il me semble que je la vois encore avec son visage rond, qui ressembloit à la lune, et des yeux brillants comme deux soleils : avec cela , bonne pour les pauvres, allant les chercher quand ils ne venoient pas, et leur donnant tout ce qu'elle avoit. Si celle-là n'est .pas en paradis, je ne sais pas où nous irons. Son mari. Guillaume eut tant' de chagrin d'avoir perdu cette excel-·lente femme, qu'il en mourut bientôt après, laissant sa fille Marcelle héritiere de ses gros biens. sous la tutelle d'un oncle ecclésiastique et bénéficier dans notre endroit. La petite Marcelle grandit, et devint si belle, si belle, que l'on jugea dès-lors qu'elle surpasseroit la beauté de sa mere. C'est ce qui arriva quand elle eut quinze ans. Personne ne pouvoit la voir sans l'admirer; et presque tous les jeunes garcons devencient fous d'amour pour elle. Son oncle l'élevoit avec beausoup de soin, et la tenoit renfermée;

mais sa beauté fit tant de bruit, que les meilleurs partis de nos environs, attirés par cette beauté aussi bien que par la dot, vinrent tous en foule prier, solliciter, presser le vieux oncle. Celui-ci ne demandoit pas mieux que de marier sa mece; mais il vouloit que ce ne fût que de son consentement. C'étoit un saint homme que cet ecclésiastique, qui ne cherchoit point à profiter de la fortune de Marcelle. Tout le village lui rendoit cette justice; et soyez sûr que chez nous, quand un prêtre fait dire du bien de lui à ses paroissiens, c'est qu'il mérite qu'on en dise.

Vous avez raison, interrompit don Quichotte. Continuez votre histoire que vous contez à merveille, et qui me paroît excellente. — Monsieur, c'est vous qui êtes bon.

L'oncle proposoit à sa niece tous les marieurs qui se présentoient, en la priant de choisir; mais elle répondoit toujours que le mariage ne la tentoit

pas, qu'elle étoit encore bien jeune . et d'autres raisons assez raisonnables. Le bon prêtre, sans la tourmenter. attendoit que le goût lui vînt de prendre un mari à sa fantaisie; parce qu'il disoit souvent, et c'étoit bien dit, que les peres ne doivent jamais forcer les enfants, que cela cause ensuite tout plein de malheurs. Le temps se passoit dans ces pourparlers, quand voilà que, tout d'un coup, au moment que nous nous y attendions le moins, cette mignarda Marcelle se fait bergere; et, sans écouter son oncle qui la détournoit de sa résolution, elle se met à garder son propre troupeau avec les filles du village. Vous vous imaginez bien'qu'aussitôt que cette beauté-là fut au grand air, toute la bande des amoureux, riches, pauvres, fermiers, gentilshommes, se mit à courir après. Nous enmes ici une armée de nouveaux bergers. Le pauvre Chrysostome fut du nombre, car il adoroit Marcelle;

il en perdoit le boire et le manger. Il . ne faut pas croire au moins que Marcelle, pour avoir choisi cette maniere de vivre si libre, ait jamais donné la moindre prise aux mauvaises langues. Au contraire, de tous ces amoureux qui la suivent, avec des intentions bien honnêtes, puisqu'ils n'ont en vue que le mariage, il n'y en a pas un qui puisse se vanter qu'elle lui ait seulement donné la plus petite espérance. Elle ne les fuit point du tout, elle cause fort bien avec eux , leur fait même politesse quand l'occasion s'en présente; mais si l'on s'avise de lui dire un petit mot qui ait rapport à sela, oh! bon soir! je vous réponds qu'on n'y revient pas deux fois.

De cette maniere, monsieur le chevalier, je vous dirai que cette fille, chez nous, est comme une espece de peste, parce que sa beauté tourne la tête à tous ceux qui la regardent; ensuite sa sévérité les réduit au déses-

poir, et les rend encore plus fous. Si vous demeuriez quelque temps ici, yous n'entendriez dans ees montagnes que des plaintes, que des reproches de ces pauvres amoureux. Il n'y a pas un de nos arbres où l'on ne voie écrit le nom de Marcelle. On ne peut faire quatre pas sans trouver ici un berger qui pleure; là, un autre qui chante; plus loin, celui-ci passe la nuit sur un rocher, pour dire aux étoiles que Marcelle ne l'aime point ; celui-là reste à l'ardeur du soleil, pour se plaindre d'elle tant que la journée dure : et Marcelle, pendant ce temps, rit et se moque de tous. Nous attendons avec impatience de voir par où finira cette fierté, et quel sera l'heureux mari qui doit mettre à la raison cette beauté si terrible. En attendant, elle a fait mourir ce malheureux Chrysostome. Je vous exhorte, monsieur le chevalier, à vous trouver demain à son

enterrement, où sûrement il y aura

PARTIE I, CHAP. XII. 141

foule, car le défunt avoit beaucoup d'amis.

Don Quichotte assura le pâtre qu'il n'auroit garde d'y manquer, et le remercia du plaisir que lui avoit fait son histoire. Sancho, qui depuis long-temps donnoit au diable le chevrier, et Marcelle, et Chrysostome, engagea son maître à s'aller coucher. Notre héros se retira dans la cabane de Pierre, où il passa la nuit à soupirer pour Dulcinée, afin d'imiter les amants de Marcelle. L'écuyer s'arrangea sur de la paille entre son âne et Rossinante, et dormit, non comme un amoureux, mais comme un homme très fatigué.

# · CHAPITRE XIII.

Comment don Quichotte se rendit aux funérailles de Chrysostome.

L'AURORE commençoit à peine à folairer l'orient, que les chevriers, déjà debout, vinrent demander au chevalier s'il persistoit dans son dessein d'aller voir l'enterrement de Chrysostome. Don Quichotte se leva, donna l'ordre à Sancho de seller Rossinante, et, de compagnie avec les chevriers, se mit aussitôt en chemin.

Ils n'avoient pas fait un quart de lieue qu'ils rencontrerent six bergers couverts de pelisses noires, couronnés de laurier-rose et de cyprès, portant à la main des bâtons de houx. Avec eux venoient deux gentilshommes bien montés, suivis de trois valets à pied. Les deux troupes, en se joignant, se saluerent avec politesse; et, se disant qu'elles alloient au même lieu, elles marcherent ensemble.

Un des deux gentilshommes à cheval, après avoir lié la conversation avec don Quichotte sur la mort funeste de Chrysostome, et sur l'étrange caractere de la bergere Marcelle, pritla liberté de demander à notre héros pourquoi, dans la profonde paix dont on jouissoit en Espagne, il alloit armé. de la sorte. Ma profession m'y oblige. lui répondit don Quichotte; le repos et la mollesse ne conviennent qu'aux habitants efféminés de la cour : mais les travaux, les veilles, les armes, sont l'apanage de ces guerriers si renommés dans le monde sous le nom de chevaliers errants ; j'ai l'honneur d'en faire partie, quoique sans doute le moins grand de tous.

Le gentilhomme, qui s'appeloit Vivalde, et qui avoit de l'esprit, fut un

#### 144 - DON QUICHOTTE.

peu surpris de cette réponse ; et voulant connoître davantage cet homme au moins extraordinaire, il le pria de lui dire ce qu'il entendoit par des chevaliers errants. Je m'étonne, reprit don Quichotte, que votre seigneurie ne connoisse pas l'histoire de la Grande-Bretagne, et de ce fameux roi Artus qui vit encore enchanté sous la figure d'un corbeau : tradition si révérée. qu'aucun Anglois, depuis ce temps, n'a jamais osé tuer de corbeau. Sous ce grand roi, fut institué l'ordre des chevaliers de la table ronde. Alors vivoient la reine Genievre, son amant Lancelot du Lac, et cette bonne dame Quintagnone, la respectable médiatrice de leurs touchantes amours. Depuis cette époque, les grandes actions des Amadis, des Florismarte, des Tyranle-Blanc, de beaucoup d'autres guerriers illustres, ont propagé, soutenu cet ordre si beau jusqu'à nos jours, où, comme vous le savez, nous avons

tous presque vu et connu l'invincible don Bélianis. Voilà, monsieur, ce que c'est que la chevalerie errante, dont j'ai l'honneur de vous répéter que je fais profession; quoiqu'assurément très inférieur aux héros que j'ai nommés, mais tâchant du moins de les imiter en parcourant les déserts, et cherchant les aventures.

Vivalde, après ce discours, devina ce qu'étoit don Quichotte. Comme ils avoient encore du chemin à faire, il voulut s'en amuser; et affectant beaucoup de sérieux: Seigneur chevalier, dit-il, vous àvez choisi, ce me semble, la plus dure des professions; celle des chartreux n'est pas siaustere. Elle peut être aussi austere, répond le héros; mais aussi utile, non: car les religieux, tranquilles dans le sein de l'abondance, n'ont qu'à prier Dieu pour le bonheur des hommes; or, c'est nous qui donnons ce bonheur, c'est nous qui faisons ce que les religieux deman-

dent ; et ce n'est pas dans une cellule, à l'abri des injures du temps, que nous acquittons nos devoirs, c'est en plein air, au soleil d'été, aux frimas d'hivet, à coups de lance et d'épée. Nous sommes le bras de Dieu sur la terre, les ministres de sa justice. Cette mission, moins vainte pent-être, mais plus difficile, plus rude que la vie contemplative, ne peut se remplir qu'à force de travaux, de peines, de sueurs, de sang. Si-quelques uns de nous ont fini par être empereurs, croyez, monsieur, soyez sûr qu'il leur en a coûté cher : et que, sans les sages enchanteurs qui les ont aidés, ils auroient peut-être trouvé quelque mécompte dans leurs espérances.

Je suis de votre avis, reprit Vivalde: mais il me semble avoir on dire une chose qui me fait de la peme; c'est que ce n'est point du tout par amour de la vertu, par un véritable desir de plaire à Dieu en servant les hommes, que les chevaliers errants se livrent à de si grands travaux ;-c'est uniquement pour se rendre plus agréables à une . certaine dame à laquelle ils rapportent tout, dont ils ont toujours le nom à la bouche, qu'ils invoquent dans les combats, comme si c'étoit leur divinité. Je vous avoue qu'à mes yeux un but aussi peu chrétien diminue beaucoup leur mérite. Monsieur, répondit don Quichotte, c'est une coutume si ancienne, si révérée parmi nous, qu'elle ne peut se changer. Il est recu, il est consacré par une infinité d'exemples que tout shevalier, au moment d'entreprendre une grande aventure, éleve tendrement ses yeux vers celle qui regne sur ses pensées. Il est même obligé, quoique certain de n'en être pas entendu, de lui adresser entre ses dents quelques paroles de tendresse, de soumission, de confiance. Cela n'empêche pas, monsieur, que l'amour de la vertu ne soit le mobile de ses actions. Mais

il se soumet à l'usage; il sait que le ciel seroit plutôt sans étoiles qu'un chevalier errant sans damé, que l'amour est notre essence, que c'est lui qui constitue un vrai chevalier; et, si vous en avez connu qui ne fussent point amoureux, je les tiens pour non légitimes, pour des usurpateurs de la chevalerie, dans laquelle ils se sont glissés par surprise, par supercherie, comme des filous ou des larrons.

Ne vous fâchez pas, dit Vivalde; et daignez vous rappeler que don Galaor, frere d'Amadis, n'eut jamais de dame connue. Il me semble pourtant que sa gloire n'en a pas été ternie. Une hirondelle ne fait pas le printemps, intercompt notre héros; d'ailleurs, monsieur, puisqu'il faut tout vous dire, je sais de très bonne part que ce Galaor, qui se permettoit à la vérité de faire sa cour à beaucoup de belles, aimoit au fond une certaine dame à laquèlle il se recommandoit, sans que

cela fit du bruit. — Puisqu'il est ainsi, je ne doute point qu'un chevalier tel que vous ne soit esclave de l'amour. J'ose supplier votre seigneurie, à moins qu'elle ne se pique d'être aussi discrete que don Galaor, de nous apprendre le nom, de nous dépeindre les charmes de cette heureuse beauté qui doit desirer sans doute que l'univers soit informé de son pouvoir sur votre cœur.

Don Quichotte alors sit un grand soupir: Hélas! reprit-il, j'ignore si cette douce ennemie approuve ou non que je publie l'honneur de vivre dans ses sers. Tout ce que je puis répondre aux questions polies que vous me faites, c'est qu'elle se nomme Dulcinée, et qu'elle est du Toboso; quant à sa qualité, monsieur, elle doit être au moins princesse, puisqu'elle est reine de mes destinées. Ses attraits sont audessus de tout ce que l'imagination des poëtes peut inventer de plus parsait. L'or fin compose ses cheveux; son

front ressemble aux champs élysées; ses sourcils sont deux arcs-en-ciel, ses yeux des soleils, ses joues des roses, ses levres du corail, ses dents des perles; son cou fait honte à l'albâtre, son sein au marbre, ses mains à l'ivoire, son teint à la neige; et tout ce qu'on ne voit pas, monsieur, autant que je le présume, ne peut trouver d'objets de comparaison. Je voudrois savoir, répliqua Vivalde, à quelle puissante famille elle appartient. - Monsieur . je ne vous dirai point qu'elle descend des Curtius, des Scipions, des Caius de Rome antique; ni des Colonnes, des Ursine de Rome moderne : elle ne vient pas non plus des Moncades, des la Cerda, des Manrique, des Mendoze, ou des Gusman de notre Espagne; non plus que des Ménézés ou des Castro de Portugal : elle est d'une maison du Toboso de la Manche, maison nouvelle peut-être, mais qui n'en sera pas moins la tige des familles les plus illustres: et point de réflexion, s'il vous plait; si ce n'est aux conditions qu'écrivit Zerbin au-dessous des armes du fameux Roland: Pour y toucher, il faut combattre.

Les chevriers écoutoient cet entretien avec une grande attention, et commençoient à soupçonner que don Quichotte n'étoit pas très sage. Le seul Sancho, qui croyoit aveuglément tout ce que disoit son maître, qu'il connoissoit depuis l'enfance pour le plus honnête homme du monde, ne pouvoit comprendre qu'étant si voisin du Toboso il n'eût jamais entendu parler de cette belle princesse Dulcinée. Il suivoit la troupe en réfléchissant à cette singularité, lorsqu'on vit descendre entre deux montagnes une vingtaine de bergers couverts de pelisses noires et couronnés de cyprès. Six d'entre eux portoient un cercueil. Voilà, dit un des chevriers, le corps du pauvre Chrysostome. Alors on se

## 152 DON QUICHOTTE.

hâta d'arriver, en même temps que le convoi, près d'une fosse que quatre bergers creusoient au pied d'un rocher.

### CHAPITRE XIV.

## Fin de l'histoire de Marcelle.

LES deux troupes s'étant saluées . don Quichotte et ceux qui venoient avec lui considérerent le cercueil, où l'on vovoit un jeune homme d'environ trente ans, en habit de berger, et presque couvert de fleurs. La mort ne l'avoit point défiguré ; son visage étoit encore beau. Autour de lui, dans sa biere, étoient des livres et des manuscrits. Ceux qui creusoient la fosse, comme ceux qui le contemploient, observoient un profond silence, qui fut enfin rompu par un des pasteurs : Ambroise, dit-il, vous qui desirez qu'on exécute ponctuellement les dernieres volontés de Chrysostome, regardez bien si c'est là le lieu qu'il indique dans son testament. Qui, répondit

tristement Ambroise, c'est ici que mon malheureux ami m'a raconté souvent son funeste amour; c'est ici que, pour la premiere fois, il apperçut cette barbare Marcelle, qu'il osa lui faire l'aveu d'un sentiment aussi pur que tendre; et c'est ici que la cruelle, par ses dédains, par ses mépris, le réduisit à un désespoir qui bientôt lui ôta la vie. L'infortuné Chrysostome a desiré que sa tombe fût là. Messieurs, ajouta-t-il en se retournant vers don Quichotte et les autres, ce corps, que vous ne pouvez regarder sans être émus de compassion, renfermoit une des plus belles ames que le ciel ait jamais formées. C'est tout ce qui reste de ce Chrysostome si vanté pour son esprit, si aimé pour sa douceur, le modele des vrais amis, l'exemple des cœurs bienfaisants, magnifique sans vanité, sage sans affectation, possédant toutes les vertus, qu'il rendoit plus aimables par sa gaieté. Il aima, il fut haï; l'infortuné soupira pour une insensible; il ne put attendrir un cœur de pierre dont il avoit fait dépendre toute sa félicité. La mort, la douleureuse mort, au milieu de ses plus beaux jours, fut sa seule récompense; et cette mort fut l'ouvrage de la hergere qu'il avoit tant célébrée, de celle qui, dans les vers de mon ami, seroit sûre de vivre à jamais, si je n'avois reçu l'ordre exprès d'ensevelir dans sa tombe ces monuments de son amour.

Vous ne serez pas assez cruel, dit Vivalde, pour obéir à cet ordre. Par piété pour votre ami, vous devez conserver ses ouvrages; ils sjouteront à sa gloire. Nous savons l'histoire de ses amours; elle nous a vivement touchés; et nous nous sommes détournés de notre route pour assister aux funérailles de celui que nous plaignons. Nos regrets nous rendent dignes de connoître les vers que faisoit Chrysostome; et je vous demande la per-

mission d'en sauver au moins quelques uns.

Alors, sans attendre de réponse, Vivalde étendit la main, et saisit le premier papier. Gardez celui-là, dit Ambroise; mais laissez-moi, pour les autres, accomplir la volonté de Chrysostome. Tout le monde fut impatient de connoître le papier que tenoit Vivalde; il ne se fit pas presser, et lut à haute voix ces stances:

> Heureux qui voit chaque matin, Dans son humble et champêtre asyle, Briller un jour pur et serein Que doit suivre une nuit tranquille!

Sans regret comme sans desir,
Il cultive en paix la sagesse;
Le travail, pere du plaisir,
L'occupe et le distrait sans ocsse.

Pour lui les oiseaux chantent mieux, Les forêts ont plus de verdure; Son esprit, son cœur et ses yeux Ne perdent rien de la nature.

# PARTIE I, CHAP. XIV. 157

De ce destin j'aurois joni : La fortune pour mon partage' Me donna tous les hiens du sage ; J'avois plus , j'avois un ami.

De l'emour j'ai semi le fiamme; Et les tourments et les deuleurs Ont aussitôt rempli mon ame; J'étois heureux; j'aimai j'je meurs,

Vivalde pleureit en finissant ces vers. et n'étoit pas le seul ému. Mais tous les yeux se tournerent vers le sommet de la roche. Une bergere y parut; c'étoit Marcelle. Ceux qui ne l'avoient jamais vue resterent dans l'admiration de sa beauté; coux qui la connoissoient déjà ne l'admiroient pas moins. Ambroise surpris, n'écoutant que la voix de l'amitié, fixa sur elle des regards de colere : Barbare ! lui cria-t-il , vienstu repaître tes yeux d'un spectacle qui doit leur plaire? viens-tu jouir du mal que tu fis, ou éprouver si en ta présence le sang de mon ami ne va pas jaillir? Que demandes-tu? réponds-moi, quels

que soient tes cruels desirs, j'ai trop bien connu, j'ai trop bien chéri l'infortuné dont tu causas la mort, pour ne pas t'obéir comme il t'obéiroit.

Ambroise, lui dit la bergere, j'exeuse ta juste douleur. Je ne viens point insulter à tes maux, je les plains du fond de mon ame; mais je dois me justifier des malheurs que l'on m'attribue. Je ne veux pour juge que votre équité.

Vous prétendez que je suis belle, qu'on ne peut me voir sans m'aimer, et vous me regardez comme obligée de répondre à ce sentiment. Mais l'amour dépend-il de nous? Ah! si l'on peut excuser cette passion dangereuse, c'est parce qu'elle n'est pas volontaire, parce qu'elle est l'élan rapide d'un cœur qui s'échappe malgré lui-même. L'amour s'attire alors de nos ames cette compassion pénible que nous inspirent les insensés : et, je te le demande, Ambroise, qui pourroit jamais

exiger que l'on choisit pour ses modeles les objets de notre pitié?

Vous vous plaignez tous cependant de ce qu'étant belle je n'aime point. J'aurois le même droit de me plaindre, si, n'étant point belle, vous ne m'aimiez pas. Pourquoi voulez-vous me punir de cette prétendue beauté que je ne me suis point donnée? Elle flatte peu mon orgueil; et je l'aurois bientôt oubliée, si j'étois assez heureuse pour qu'on daignat l'oublier. Je n'estime, je ne chéris, je ne connois de biens sur la terre que l'innocence et la paix. C'est pour trouver l'une, et conserver l'autre, que j'ai choisi l'état de bergere; que, loin d'un monde que je méprise, je veux passer ma vio au milieu des forêts, dans les prés, au bord des fontaines, avec les compagnes de mon enfance et de mes plaisirs aussi purs que doux. Les soins de mon troupeau m'occupent, l'oiseau dans les airs me distrait ; le spectacle

de la nature suffit à mes yeux, à mon cœur. Une félicité qui ne nuit à personne ne peut-elle être tolérée? quelqu'un a-t-il à me reprocher de l'avoir un moment déqu par une fausse espérance ? N'ai - je pas dit à Chrysostome lui - même, lorsqu'il me déclara ses feux , dans cette place où je vois son corps, ne l'ai-je pas averti que ses peines seroient perdues, que je ne voulois, que je ne pouvois point aimer ? Je n'en rendois pas moins justice à ses qualités estimables; je lui offris la douce amitié qui suffit aux cœurs innocents. Il repoussa ce sentiment pur, il regarda comme de la haine tout ce qui n'étoit point de l'amour ; son désespoir l'a mis au tombeau. Est - ce moi qu'il faut accuser? En étant sincere, ai-je été coupable?

Bergers, je viens vous déclarer, à la face du ciel et devant ce cercueil, que ma liberté m'est chere, que j'en veux jouir à jamais. J'en acquis le droit en naissant, je l'emporterai dans la tombe. Cessez donc de vaines poursuites, cessez des plaintes injustes; et si ma beauté trop vantée est fatale à votre repos, fuyez, et laissez-moi le mien.

Après ces paroles, elle se retire, et s'enfonce dans la montagne. Tout le monde demeura frappé de son esprit comme de ses charmes. Malgré cé qu'elle avoit dit, quelques uns, qu'entraînoit déjà le puissant attrait de sa vue, se préparoient à la suivre; mais don Quichotte se rappelant que l'honneur des belles étoit sous sa garde. porta la main sur son épé : Qu'aucun ne bouge, dit-il, s'il ne veut s'attirer mon indignation. Marcelle nous a prouvé dans son éloquent discours que la mort de Chrysostome ne pouvoit lui être imputée : hommage, honneur à sa beauté, mais respect à sa sagesse!

#### 162 DON QUICHOTTE.

Soit à cause des menaces de don Quichotte, ou des prieres d'Ambroise, qui vouloit achever les funérailles, personne ne suivit la bergere. Le corps du malheureux pasteur, haigné des larmes de ses amis, fut descendu dans la fosse. On la couvrit de rameaux, de guirlandes; et, sur la pierre qui la fermoit, Ambroise écrivit ces mots:

Ci git l'amant le plus fidele; L'amour seul causa son trépas : Passant , tremble de voir Marcelle; Pleure, mais ne t'arrête pas.

Les bergers se séparerent, et don Quichotte dit adieu à ceux qui l'avoient si bien reçu. Vivalde et son compagnon le presserent de venir avec eux à Séville, en l'assurant qu'aucun lieu du monde n'étoit plus propre à lui fournir des aventures. Notre chevalier les remercia; mais il leur dit qu'il desiroit auparavant de nettoyer ees montagnes de quelques malfaiteurs

# PARTIE I, CHAP. XIV. 163

qui les infestoient. Les deux gentilshommes le laisserent dans ces bonnes dispositions.

## CHAPITRE XV.

Triste rencontre que fit don Quichotte de muletiers très impolis.

CID Hamet Benengeli prétend que, lorsque don Quichotte refusa d'accompagner Vivalde à Séville, c'étoit parce qu'il avoit le desir secret de courir après Marcelle et de lui offrir ses services. Il est certain qu'il la chercha long-temps, avec son écuyer, dans le bois où elle s'étoit retirée, et que, désespérant de la rencontrer, ils s'arrêterent, pour passer l'heure de la chaleur, dans une belle prairie qu'arrosoit un petit ruisseau. Tous deux descendirent de leurs montures, laisserent Rossinante et l'âne paître en liberté l'herbe fraîche, fouillerent dans le bissac, et, sans cérémonie, mangerent ensemble ce qu'ils y trouverent.

Sancho ne s'étoit pas avisé de mettre des entraves à Rossinante; il le connoissoit d'un naturel si chaste, si pacifique, que toutes les juments des haras de Cordoue n'auroient pas été capables de lui donner une mauvaise pensée. Mais la fortune, ou plutôt l'esprit tentateur, avoit amené dans ce lieu une troupe de cavales galiciennes, conduites par des muletiers yangois, qui s'étoient arrêtés dans ces prés, selon leur usage, pour faire la méridienne.

Il arriva, l'on ne sait comment, que Rossinante, malgré sa pudeur et sa retenue, eut à peine senti les cavales, qu'il lui prit l'étrange fantaisie d'aller auprès d'elles faire le galant. Aussitôt, et sans demander la permission à son maître, il releve sa maigre encolure, prend un petit trot gaillard, et vient tourner, en se donnant des graces, autour des juments de Galice. Celles-ci, qui probablement n'étoient pas en train

de jouer, le reçurent avec des ruades. briserent bientôt son harnois, sa selle. et laisserent notre amoureux tout nu. Ce n'eût été rien, si les muletiers, en voyant de loin l'attentat de l'immodeste Rossinante, n'étoient accourus avec leurs pieux ferrés, et n'en avoient donné tant de coups au pauvre cheval qu'ils l'étendirent par terre. Déjà le héros et son écuyer accouroient à son secours. Ami Sancho, disoit don Quichotte tout essoufflé, ces marauds-là ne sont pas chevaliers, tu peux m'aider à prendre vengeance de l'affront qu'ils osent faire à Rossinante. Eh! quelle diable de vengeance pouvons-nous prendre? répondoit Sancho: ne voyez-vous pas qu'ils sont vingt? et nous ne sommes que deux, encore ces deux-là peut-être n'en valent-ils qu'un et demi. J'en vaux cent, reprit don Quichotte, qui met l'épée à la main, tombe sur les Yangois, et, de son premier revers partageant le gilet de cuir

que portoit un des muletiers, lui ouvre le haut de l'épaule. Sancho veut alors imiter son maître, et faire voir le jour à sa lame.

Les Yangois, honteux de se voir battus par deux hommes seuls, eurent recours à leurs bâtons ferrés, envelopperent nos héros, et commencerent à instrumenter sur eux de toutes leurs forces. Sancho fut le premier à bas; don Quichotte, malgré son courage, ne tarda pas à le suivre, et vint tomber aux pieds de Rossinante. Les muletiets eurent peur de les avoir trop corrigés. Ils rassemblerent promptement leurs cavales, et se hâterent de partir, en laissant maître, valet, cheval, tous trois étendus sur la terre.

Le premier qui revint à lui fut le triste Sancho Pança, qui, d'une voix foible et dolente, s'écria : Seigneur don Quichotte, ah! mon seigneur don Quichotte....! Que veux-tu, mon frere Sancho? répondit le chevalier

avec un accent non moins lamentable. -Je voudrois, s'il étoit possible, que vous me donnassiez deux doigts de cet excellent breuvage de Fier-à-bras. Il est pent-être aussi bon pour les os rompus que pour les blessures.-Vraiment, mon ami, si j'en avois un peu. nous n'aurions pas besoin d'autre chose. Mais je te jure, foi de chevalier, qu'ayant deux jours notre provision sera faite, ou je perdrai l'usage de mes mains. -- Eh! quand croyez-vous, a'il vous plaît, que nous aurons l'usage de nos pieds? - Je l'ignore, mon pauvre ami. Je dois avouer cependant que tout ceci m'est arrivé par ma feute. Je me suis compromis avec des gens qui n'étoient point armés chevaliers; il étoit juste que je susse puni de cette infraction à nos lois. Dorénavant, mon cher fils, suis bien l'avis que je t'ai donné, Quand tu vois que nous sommes offensés par une canaille semblable, n'attends pas que je mette l'épée à la main; attaque tout seul ces coquins, et châtie - les à ton aise. Si des chevaliers viennent à leur secours, sois tranquille, je m'en charge alors; et tu connois assez, j'espere, la force de mon bras terrible. - Monsieur, je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas du tout les querelles. Je suis bon homme et j'ai une femme et des enfants. Personne ne pardonne aussi vîte que moi les injures passées, présentes et futures; qu'elles me viennent de chevaliers ou de non chevaliers, cela m'est égal. je n'ai point de rancune. Ainsi ne vous attendez point que jamais il me reprenne envie de me servir de cette épée, que j'ai pour la premiere fois tirée assez mal -à - propos. - Que dis - tu, donc, mon enfant? Si j'avois un peu plus d'haleine, et que la douleur de mes côtes me laissât parler librement, je te ferois comprendre combien tu t'abuses. Viens ici, misérable pécheur, et réponds-moi : lorsque le vent de la fortune, qui, dans ce moment, je l'a-. voue, n'a pas l'air de nous être favorable, enflera tout -à -coup la voile de notre espérance et nous conduira dans le port de cette isle que se t'ai promise, comment feras tu , n'étant point chevalier, ne voulant point le devenir, n'ayant ni valeur ni courage , pour conserver tes états? Tu sais assez que dans les royaumes, dans les provinces nouvellement conquises, il est des esprits inquiets, indociles, remuants, toujours prêts à quelque nouvelle entreprise; il faut donc que le nouveau possesseur ait assez de sagesse pour les contenir, et sur-tout assez de courage pour les abattre.

Tout cela peut être, répliqua Sancho; mais je vous avoue qu'en ce moment j'ai plus besoin d'emplâtres que de conseils. Voyez si vous pouvez vous lever; ensuite nous tâcherons de mettre sur ses pieds Rossinante, quoiqu'il ne le mérite guere, après ce qu'il nous

a valu. Je ne l'aurois jamais pensé de lui, que je croyois si modeste, si chaste! on a bien raison de dire qu'il faut du temps pour connoître son monde. C'est comme vous, monsieur: qui auroit imaginé, après la belle bataille que vous avez gagnée contre le Biscayen errant, qu'il tomberoit sur yos épaules cette grêle de coups de bâton? Ah! i'en mourrois de douleur, mon ami, si je ne savois que ces accidents sont attachés à notre profession. - Diable! yous ne m'aviez pas dit que c'étoient là les revenant-bon du métier. Les reçoit-on souvent, s'il yous plaît? je vous préviens que s'il nous en arrive un second, nous ne serons pas en état de profiter du troisieme. - Hélas! Sancho, la vertu des chevaliers n'est que trop souvent éprouvée. A la veille d'être empereurs, ils sont quelquefois assommés. Le fameux Amadis de Gaule ne se vit-il pas au pouveir de l'enchanteur

Arcalaüs, qui le fit attacher à une celonne, et lui donna cent coups d'étrivieres? J'ai su, moi, d'un auteur seeret, que le chevalier du Soleil, étant tombé dans une trappe, se trouva sous terre enchaîné au milieu de ses ennemis; et que là on lui donna un layement de neige et de sable, qui manqua de le faire crever. Je peux me consoler, ce me semble, en songeant que tant de héros ont recu des affronts encore plus cruels que celui-ci; car enfin. à bien examiner la chose, ce n'est pas des coups de bâton que nous avons reçus : c'étoient des coups de pieux ferrés; ce qui est fort différent. - Ma foi, monsieur, peu m'importe : je n'ai pas eu le temps d'y prendre garde. A peine avois - je tiré ma diable d'épée que je me suis senti par terre, dans l'endroit où je suis encore. - Allons. mon fils, relevons - nous, et allons secourir ce pauvre Rossinante, qui n'a pas eu la moindre part de notre dis-

grace. - Pardi ! c'étoit juste; n'est-il pas aussi chevalier errant? Ce qui me fait plaisir, c'est que mon âne s'en est tiré sans qu'il lui en coûte un seul poil. - La fortune, comme tu vois, laisse toujours une ressource dans les malheurs. Au défaut de Rossinante, ton ane pourra me porter dans quelque château où l'on pansera mes blessures; et je ne tiendrai point à déshonneur cette monture, car je me rappelle d'avoir lu que le nourricier de Bacchus, le bon Silene, fit son entrée dans la ville aux cent portes, monté sur le plus bel âne du monde. - Ce monsieur Silene pouvoit apparemment s'y tenir droit; mais je doute que vous puissiez aller autrement que de travers et placé comme un sac de bled. - Nous irons comme nous pourrons, Sancho; il est toujours honorable de revenir blessé d'un combat. Leve-toi donc, amene ton âne, et sortons de ces déserts avant la nuit.

Le pauvre écuyer fit alors un effort pour quitter la terre ; et, poussant plus de cent soupirs, autant de ouf, autant de aie, entremêlés de malédietions contre celui qui l'avoit mené là, il parvint à se mettre sur ses pieds, restant à moitié chemin, courbé comme un are de Turquie. Dans cette position. il marcha vers son ane, qui, seul heureux de l'aventure, s'en donnoit à plaisir dans le pré. De là, le triste Sanche s'en revint à Rossinante, à qui la parole seule manquoit pour se plaindre autant que son maître. L'écuyer parvint à le relever ; ensuite il plaça don Quichotte sur l'ane, attacha Rossinante à la queue, et, prenant à sa main le licou, s'achemina vers la grande route. Au bout d'une petite lieue, ils découvrirent une hétellerie. que notre héros, selon sa coutume ; ne manqua pas de prendre pour un château. L'écuyer avoit beau répéter que ce n'étoit qu'une auberge, le

## PARTIE I, CHAP. XV. 175

maître soutenoit son dire; et la dispute duroit encore lorsque Sancho entra sous la porte avec son petit convoi.

## CHAPITRE XVI

Aventures de l'hôtellerie.

L'AUBERGISTE, en voyant cet homme placé de travers sur un âne, se pressa de demander à Sancho quel mal il avoit. L'écuyer lui répondit que ce n'étoit rien, qu'il étoit seulement tombé du haut d'une montagne en bas , et que ses côtes en étoient un peu froissées. La femme de l'aubergiste, par un hasard assez rare, étoit bonne, charitable, et prompte à s'intéresser aux maux d'autrui. Elle accourut pour soigner don Quichotte, avec sa fille de quinze à seize ans, bien faite et assez jolie. Il y avoit encore dans l'hôtellerie une jeune servante asturienne, dont la figure étoit remarquable. Son visage, plus large que long, tenoit à ane tête aplatie ; son nez étoit ca-

mard, un de ses yeux louche, et l'autre malade. Elle réparoit à la vérité ces petites imperfections par les agréments de sa taille, qui n'avoit guere moins de trois pieds de haut; et ses épaules , s'élevant en voûte au-dessus du cou , la forcoient de regarder à terre. Cette aimable personne aida la fille de l'hôtesse à dresser pour don Quichotte, dans une espece de grenier où l'on mettoit de la paille, un lit formé de quatre planches non rabotées, posées sur deux bancs inégaux, d'un matelas plus dur que les planches mêmes, de deux draps de toile de navire, et d'une couverture dont on pouvoit compter les fils. Ce fut dans ce mauvais lit que se ceucha don Quichotte : aussitôt l'hôtesse et sa fille, éclairées par Maritorne, c'étoit le nom de l'Asturienne, vinrent lui mettre des emplâtres depuis la tête jusqu'aux pieds. En voyant les contusions dont notre héros étoit couvert, l'hôtesse dit à

Sancho que cela ressembloit plus à des coups qu'à une chûte. Ce ne sont pourtant point des coups, répendit le discret écuyer ; mais c'est que la montagne avoit beaucoup de rochers, dont chaque pointe a fait sa meurtrissure. Je vous serois oblige, madame, ejouta-t-il à voix basse, de vous arranger de maniere qu'il vous restât quelques emplatres ; il me semble que les reins me font mal. Vous êtes donc tombé aussi? reprit l'hôtesse - Non, je ne suis pas tombé; mais quand j'ai vu lá chûte de mon maître, j'ai senti une si grande émotion que tout mon corps en est resté brisé, comme si l'on m'ent donné cent coups de bâton. Je n'en suis pas étonnée, répondit la fille de l'hôtesse; j'ai souvent rêvé que je me jetois du hant d'un clocher en bas, et en m'éveillant je me trouvois aussi rompue que si le songe eût été véritable. Voilà ce que c'est, répondit Sancho; la seule différence qu'il y ait,

v'est que je ne rêvois pas, que j'étois encore mieux éveille que je ne suis, et que capendant mes épaules ne sont guere en meilleur état que celles de mon maître. Comment s'appelle votre maître? interrompit Maritorne. - Don Quichotte de la Manche, chevalier errant, des meilleurs et des plus braves qu'on ait vus. Qu'est-ce que c'est, reprit l'Asturienne, qu'un chevalier errant? - Pardi! ma pauvre sœur, vous 'êtes donc bien neuve, si vous' ignorez encore cela. Un chevalier errant est une chose toujours à même d'être empereur ou roué de coups; aujourd'hui manquant de tout, demain pouvant disposer de trois ou quatre royaumes qu'il donne à son écuyer. Comment se fait-il, dit l'hôtesse, qu'appartenant à un si grand seigneur, vous n'ayez pas déjà quelque bon comté? - Patience, madame! depuis un mois tout au plus nous cherchons les aventures, et nous n'ayons pas encore rencontré de celles-

là; mais si monseigneur don Quichotts guérit de ces blessures - ci, ou, pour mieux dire, de cette chûte, je vous réponds que je ne troquerois pas mes espérances pour le meilleur duché d'Espague.

Don Quichotte, qui jusqu'alors avoit écouté cette conversation, fit un effort pour se relever sur son lit; et prenant la main de l'hôtesse : Belle châtelaine. dit-il, ne regardez pas comme un hasard peu important celui qui m'amene chez vous. La modestie me défend de vous instruire de ce que je suis; c'est à mon écuyer de le faire. Je me borne à vous remercier de vos soins; ils ne sortiront jamais de ma mémoire reconnoissante. Eh! plût au ciel que le redoutable amour, qui regle à son gré nos destinées, ne m'eût pas rendu dès longtemps l'esclave d'une belle ingrate dont mon cœur sait trop bien le nom ! les yeux brillants du jeune objet que j'admire deviendroient mes seuls souverains.

## PARTIE I, CHAP. XVI. 181

L'hôtesse, sa fille, et la gentille Maritorne, se regardoient toutes trois en écoutant ce discours, qu'elles n'entendoient non plus que du grec. Elles se douterent pourtant qu'il n'étoit qu'agréable pour elles, et s'efforcerent d'y répondre par des politesses en langage d'hôtellerie. Pendant ce temps l'Asturienne pansoit Sancho, qui n'en avoit pas moins besoin que son maître.

Dans se même grenier où l'on avoit couché den Quichotte legeoit aussi un muletier d'Arevallo, qui, des bâts et des couvertures de ses mulets, s'étoit fait un lit beaucoup meilleur que celui du chevalier. Sancho, tout auprès de sen maître, avoit arrangé le sien, composé d'une natte de joncs, et d'une couverture anciennement de laine. Le lit de don Quichotte étoit le premier du côté de la porte, ensuite celui de Sancho, plus loin celui du muletier. Benengeli n'emet aucun de ces détails, à l'exemple de certains historiens qui

182

croircient tout perdu s'ils n'instruisoient leur lecteur de la plus petite particularité. L'Asturienne Maritorne avoit promis au muletier de venir causer avec lui, quand tout le monde seroit couché. On dit de cette scrupuleuse fille, qué jamais, dans tout le cours de sa vie, elle ne manqua de tenir de semblables promesses, les eûtelle données sans témoins. Aussi se vantoit-elle bien d'être née demoiselle ; et elle ne pensoit pas avoir dérogé en devenant servante d'hôtellerie, parce que c'étoient des malheurs arrivés à sa famille qui l'avoient forcée à prendre cet état. Le muletier, après avoir donné à souper à ses mulets, étoit venu se coucher dans son bon lit, en attendant la ponctuelle Maritorne. Sancho couvert d'emplâtres étoit dans le sien, et tâchoit de s'endormir, malgré la douleur de ses côtes; don Quichotte, qui sentoit encore plus de mal, avoit les veux ouverts comme un lievre.

Toute l'hôtellerie étoit dans un repos profond; une seule lampe y brûloit, pendue sous la grande porte. Ce silence, ces ténebres, et l'habitude où étoit notre héros de s'occuper sans cesse des livres qu'il avoit lus, lui firent venir à l'esprit l'idée la plus étrange. Il s'imagina que la jeune fille de l'aubergiste, qui à ses yeux étoit la fille du seigneur châtelain, éprise de sa bonne mine, de ses charmes, de sa valeur, devoit venir le trouver dans la nuit, pour lui déclarer sa tendre passion. Inquiet, tourmenté du péril qui menaçoit sa fidélité, il s'encourageoit lui-même et se promettoit de ne point manquer à la foi promise 🔫 à Dulcinée, quand même la reine Genievre, avec sa dame Quintagnone, viendroit éprouver sa vertu. Précisément dans ce même instant, Maritorne se mettoit en marche, nu-pieds, en chemise, sans autre ornement qu'un mauvais bonnet de futaine qui retenoit

ses cheveux. Elle arrive à pas de loup. marchant doucement sur l'orteil. Don Ouichotte l'entendit dès la porte ; et . s'asseyant sur son lit, malgré ses emplâtres, malgré ses douleurs, il avance doucement les bras pour recevoir la jeune beauté qui, d'un pied oraintif, les mains en avant, cherchoit à tâtons. dans l'obscurité , le lit de son muletier. La pauvre Asturienne alla tomber juste entre les bras don Quichotte. Celui-ci la saisit avec force par le poignet, la tire à lui, sans qu'elle ose souffler, et la fait asseoir sur son lit. La chemise de Maritorne, qui étoit d'une toile à sacs, parut à notre heros. le plus fin tissu de lin ; des morceaux de verre enfilés qu'elle portoit à ses bras lui semblerent des bracelets de perles orientales; et ses cheveux forts et crépus devinrent de longues tresses d'or relevées par la main des Graces.

O déesse de la beauté! lui dit - il d'une voix basse et tendre, que n'est-il en mon pouvoir de reconnoître tant d'amour ! mais la fortune, qui se joue souvent des héros, me réduit dans ce moment à un état de souffrance bien peu digne de votre bonté. Un autre obstacle non moins grand, c'est la foi que mon cœur a jurée à l'adorable Dulcinée, maîtresse unique de ce eœur fidele. Ah ! sans les serments que j'ai faits, soyez sûre, beauté suprême, que je mériterois sans doute la faveur que je reçois. A tout cela Maritorne ne répondoit pas un seul mot, et suoit à grosses gouttes des efforts qu'elle faisoit pour échapper à don Quichotte.

Pendant ce temps, le bon muletier, que l'amour tenoit éveillé, avoit entendu la porte s'ouvrir. Inquiet de ne pas voir arriver sa chere Asturienne, il se leve doucement, et s'approche du lit de don Quichotte, où certain chuchottement qu'il ne pouvoit distinguer commençoit à lui déplaire. Il reconnut bientôt que c'étoit sa Maritorne que

notre héros retenoit : ne se possédant plus de colere, il éleve son poing fermé de toute la hauteur de son bras, et en décharge un coup terrible juste sur les deux mâchoires de l'amoureux chevalier. Non content de cette vengeance. il s'élance sur le lit, qu'il parcourt dans toute sa longueur en foulant don Quichotte sous ses larges pieds. Le malheureux lit, qui n'étoit pas trop assuré, ne peut soutenir cette double charge; il craque, se brise, et tombe par terre. Ce bruit éveille l'aubergiste, . qui appelle promptement Maritorne; et, voyant qu'elle ne répondoit point, il count allumer une lampe, se doutant bien que c'étoit quelque tour de la demoiselle asturienne. Celle - ci . à la voix de son maître qu'elle redoutoit beaucoup, ne trouva rien de mieux, pour se cacher, que d'aller se blottir dans le lit de Sancho, qui dormoit profondément. L'aubergiste arrive en eriant : Où es-tu, coquine, où es-tu?

Maritorne, plus effrayée, s'étoit ramassée en un peloton presque sur l'estomac de l'écuyer, qui, à demi réveillé, se sentant étouffer par ce poids énorme, crut avoir le cochemar, et commença par donner à droite et à gauche de grands coups de poing qui tomberent sur Maritorne. La pauvre fille' perdit patience; et, sans songer davantage à se cacher, elle rendit les coups à Sancho. Celui-ci se releve alors. saisit à brasse-corps l'Asturienne, et commence avec elle une lutte qui n'étoit plaisante que pour les témoins. Le . muletier, à qui la lampe de l'aubergiste fit voir la maniere dont on traitoit sa dame, laissa don Quichotte pour courir vers elle; l'aubergiste y couroit aussi, mais dans une intention différente : de sorte que le muletier frappoit Sancho; Sancho, Maritorne; Maritorne, Sancho; l'aubergiste, Maritorne; et tous avec tant de courage et de précipitation, qu'un coup n'atten-

doit pas l'autre. Pour comble de malheur', la lampe s'éteignit ; et le tapage, le tumulte, le combat n'en devinrent que plus terribles. Un archer de la sainte Hermandad, logé dans l'hôtellerie, entendant tout ce tintamarre, se leva, prit sa baguette, la boîte de ferblanc où étoient ses titres ; et, entrant dans la chambre, sans y voir goutte, se mit à crier : Force à la justice! respect à la sainte Hermandad! Le premier qui tomba sous sa main fut l'infortuné don Quichotte, demeuré presque évanoui dans les débris de son lit. L'archer à tâtons le prit par la barbe; et, ne le sentant point remuer, il cria plus fort : Qu'on ferme les portes, on a fué un homme ici; arrêtez, arrêtez les meurtriers. Ces paroles firent peur à tout le monde. La bataille aussitôt cessa. Chacun se retira sans dire mot, l'aubergiste dans sa chambre, le muletier sur ses bâts, Maritorne dans son lit. Les seuls don Quichotte et

Sancho demeurerent où ils étoient. L'archer voulut aller chercher de la lumiere pour prendre les délinquants; mais l'aubergiste, en rentrant chez lui, avoit exprès éteint la lampe de la porte; l'ercher fut obligé de revenir à la cheminée, où il souffla pendant une heuro avant de pouvoir rallumer du feu.



## CHAPITRE XVII.

Suite des travaux innombrables de don Quichotte et de son écuyer dans la fatale hôtellerie.

Don Quichotte, un peu revenu de son étourdissement, commença d'un ton de voix lamentable à s'écrier: Mon smi Sancho, dors-tu? dors-tu, mon smi Sancho, ders-tu? dors-tu, mon smi Sancho? Eh! morbleu! qui peurroit dormir, répondit Sancho en collere, quand tous les diables d'enfer sont déchaînés contre moi? — Ah! tu n'en dois pas douter, mon cher enfant; ou je ne m'y connois pas, ou ce château est enchanté. Mais écoute, je veux te révéler un grand secret; commence par me jurer que tu le garderas jusqu'à ma mort. — Dites, monsieur; je vous le jure. — Ma délicatesse exige

que je sois bien sûr que tu seras fidele à ton serment; puis-je y compter, mon ami? - Eh! oui, sans doute, je vous jure de n'en jamais parler, tant que vous vivrez : puissé-je bientôt avoir la langue libre! - O mon fils, t'ai-je fait assez de mal pour te forcer à desirer mon trépas? — Ce n'est pas cela que j'entends; mais c'est que je n'aime point à garder des secrets, j'ai toujours peur de les perdre. - Je m'en fie à ton amitié. Tu sauras donc que cette nuit même il m'est arrivé la plus belle, la plus heurense des aventures. La fille du seigneur de ce château m'est venue trouver. Je ne puis te dire combien de graces, d'esprit, de beauté, brillent dans toute sa personne. Elle possede encore d'autres charmes, dont je dois m'interdire l'éloge pour ne pas manquer à la foi promise à ma chere Dulcinée. Qu'il te suffise de savoir qu'à l'instant même où j'étois avec cette jeune princesse dans la conversation

la plus tendre, sans que j'aie rien entendu, sans que j'aie rien pu voir, une main, mais une main qui doit tenir au bras terrible de quelque géant, m'est tombée sur les machoires d'une force épouvantable. Ensuite, je ne sais qui, je ne sais quoi, m'a tellement foulé, tellement moulu, que je suis dans un état pire que celui où me laisserent ces muletiers insolents. Je conclus de là, mon ami, que quelque Maure enchanté garde le trésor de beauté de cette aimable demoiselle, et que ce trésor n'est pas pour moi. - Ni pour moi non plus, j'en réponds; ear plus de quatre cents Maures se sont tellement exercés sur ma peau, que les pieux des Yangois n'étoient que des roses en comparaison. Comment pouvez - vous appeler cela une heureuse et belle aventure? Au moins votre seigneurie a-t-elle eu le plaisir de tenir dans ses bras cette superbe beauté; mais l'on me rouoit de coups pendant ce temps. Diable soit de moi et de la mere qui m'a mis au monde! Je ne suis point chevalier errant, je ne veux pas l'être; et de toutes leurs malencontres je reçois toujours la plus grosse part. — Comment donc, mon fils! est-ce que l'on t'a battu? — Eh! par la sambleu! je vous le dis depuis une heure. — Ne t'en inquiete pas, crois-moi; car je vais faire tout-à-l'heure mon excellent baume de Fier-à-bras, avec lequel nous serons guéris dans un clin-d'œil.

Dans ce moment arriva l'archer, qui avoit enfin allumé sa lampe. Surpris, au lieu d'un homme assassiné, de trouver deux personnes causant ensemble paisiblement, il s'approcha de don Quichotte, et lui dit: Bon homme, comment allez-vous? Rustre que vous êtes, répondit le héros, est-ce l'usage de votre pays de parler ainsi aux chevaliers errants? L'archer, naturellement colere, se fâcha de la remontrance; et, dans son premier mouve-

ment, il jeta sa lampe à la tête du malheureux don Quichotte, après quoi il se retira. Monsieur, reprit alors Sancho, n'est-ce pas là le Maure enchanté? Si j'en juge par sa mauvaise mine, je orois que c'est lui qui garde le trésor de beauté pour d'autres, et pour nous ses poings et ses lampes. Je le pense comme toi, répondit le patient don Quichotte : mais que veux - tu faire contre des enchantements? ce sont des choses fantastiques dont on ne peut se venger. Le meilleur parti qui nous reste à prendre, c'est de te lever si tu peux, et d'aller demander à l'alcade de cette forteresse qu'il te donne un peu d'huile, du sel, du vin, et du romarin. Je ferai sur-le-champ ce merveilleux baume dont nous avons un si grand besoin.

Sancho se leva, malgré-ses douleurs; et, s'en allant à tâtous chercher l'aubergiste, il rencontra sur sa route l'archer qui écoutoit à la porte. Monsieur, lui dit-il, qui que vous soyez, ayez la charitable bonté de nous donner un peu de romarin, avec du vin, du sel, et de l'huile, pour guérir un des meilleurs chevaliers errants de la terre, que le Maure enchanté de cette hôtellerie a blessé fort grièvement. A ce discours, l'archer ne douta plus que Sancho n'eût perdu l'esprit. Comme le jour commençoit à paroître, il appela l'aubergiste, qui donna de bon cœur ce que demandoit l'écuyer. Sancho se hâta de le porter à son maître. Celui-ci mêla le tout ensemble, ordonna qu'on le fit bouillir; et, au défaut d'une fiole qu'on ne put trouver dans l'auberge, l'hôte lui fit présent volontièrs d'une burette de fer-blanc dans laquelle il mettoit son huile. Don Quichotte y transvasa la potion, et dit ensuite sur la burette une centaine de pater, d'ave maria, de credo, accompagnant chaque priere de signes de croix et de bénédictions. Quand cela fut fait, impatient d'é-

prouver la vertu du baume, il avala sans s'arrêter tout ce qui n'avoit pu entrer dans la burette, c'est-à-dire une demi-pinte. L'effet fut prompt et sembla le à celui d'un fort émétique. Une abondante sueur en fut la suite; et un sommeil de trois bonnes heures repara si bien les forces du chevalier, que, se réveillant presque guéri de ses maux, il ne douta point que son baume n'eut opéré ce miracle, et que désormais, avec sa burette, il ne pût affronter tous les périls.

Saucho, émerveillé de la cure, se mit aussitôt à prier son maître de lui donner un peu de ce baume qui guérissoit en si peu de temps. Don Quichotte y consentit; et l'écuyer, tenant la burette à deux mains, se dépêcha d'en avaler presque autant qu'en avoit bu notre héros. Mais la dose apparemment étoit trop foible pour Sancho. Le malheureux sentit seulement une si violente colique, de si douloureuses tranchées, qu'il se crut à sa derniere heure. Il poussoit des cris, se rouloit par terre, en jurant et contre le baume et contre le traître qui le lui avoit donné. Mon cher ami, dissoit don Quichotte, je crois que tout ceci ne vient que de ce que tu n'es pas armé chevalier. Ce n'est que pour eux vraisemblablement que ce breuvage est salutaire. Eh! que ne le disiezvous donc? s'écrioit Sancho presque à l'agonie; il est bien temps de m'en avertir!

Enfin ses douleurs se calmerent; et, sans être aussi bien guéri que son maître, Sancho se vit délivré de ses mortelles angoisses. Don Quichotte, d'autant plus pressé de retourner chercher les aventures, qu'il ne redoutoit plus rien, muni du baume de Fier-àbras, alla lui-même seller Rossinante, mit le bât sur l'âne, et vint aider à monter dessus son convalescent écuyer. Bientôt à cheval, il appelle l'hôte,

qui, entouré de sa famille et d'une vingtaine de personnes, l'examinoit avec autant de surprise que d'attention : Seigneur alcade , lui dit-il avec beaucoup de gravité, recevez mes remerciements pour la courtoisie avec laquelle vous m'avez reçu dans votre château; rien ne peut me faire oublier l'extrême bonte qu'on m'a témoignée. En disant ces mots, il lance un coupd'œil à la jeune fille de l'hôte, et pousse un profond soupir. Seigneur alcade, reprend-il, pour vous en marquer ma reconnoissance, jé vous demande de me dire si vous avez reeu quelque outrage, si quelqu'un vous a fait quelque tort. Mon noble métier est de les venger. Ainsi, voyez, cherchez dans votre mémoire si vous n'avez pas à vous plaindre de quelque offense, de quelque injure, et soyez certain qu'avant peu je vous en ferai rendre raison.

Monsieur le chévaller, répondit

l'hôte, je n'ai point du tout besoin que votre seigneurie me venge d'aucune offense; mais j'ai besoin que vous me payiez la dépense que vous avez faite, cette nuit, 'dans' mon auberge, ainsi que la paille et l'orge que vos bêtes ont mangées. Comment ! reprit don Quichotte, est-ce que ceci est une auberge? - Très achalandée . heureusement. - Cela est singulier; j'avois toujours cru que c'étoit un fort beau château : mais, au surplus, peu importe. Quant au palement que vous demandez, vous trouverez bon sûrement que je ne contrevienne pas aux regles de la chevalerie errante, dont la premiere est de ne jamais payer dans les auberges, attendu qu'on est obligé de recevoir et d'héberger les chevaliers, en récompense des peines innombrables qu'ils se donnent, le jour, la nuit, l'hiver, l'été, par la chaleur, par la neige, pour le service du public. - Je m'embarrasse peu de tout cela, monsieur; payez-moi ce que vous me devez, et laissez là tous vos contes de chevalerie, qui ne font point du tout mon compte. — Vous êtes un sot, mon ami, et ne savez pas remplir les beaux devoirs de l'hospitalité. En prononçant ces derniers mots, don Quichotte pique des deux, et sort de l'hôtellerie, sans que personne l'arrête, et sans songer à regarder si son écuyer le auivoit.

L'aubergiste, le voyant parti, courut aussifôt à Sancho en renouvelant sa demande; mais l'écuyer répondit qu'en qualité d'écuyer errant la même loi qui défendoit à son maître de payer dans les auberges le lui défendoit aussi. L'hôte eut beau crier, menacer; l'obstiné Sancho répétoit toujours que, dût-il lui en coûter la vie, il ne donneroit pas un sou, de peur que les écuyers futurs ne lui reprochassent un jour d'avoir laissé perdre un droit si précieux. Malheureusement il y avoit

alors dans l'hôtellerie cinq ou six jeunes garçons de Ségovie et de Séville, aimant à rire et à se réjouir, sur-tout aux dépens d'autrui. D'un commun accord ils approchent de Sancho, le descendent de dessus son âne, envoient chercher une couverture dont chacun saisit un des quatre coins, placent au milieu le pauvre écuyer, et se divertissent à le faire voler à quinze ou vingt pieds de terre, le recevant et le renvoyant à - peu - près comme un gros ballon. Les cris du malheureux berné arriverent jusqu'à son maître, qui, revenant sur ses pas, fit prendre à Rossinante un pénible galop jusqu'à la porte de l'hôtellerie. L'hôte n'avoit pas manqué de la fermer en dedans. Don Quichotte. en faisant le tour des murs pour chercher une autre entrée, appercut son triste écuyer allant et venant dans les airs avec tant de grace et tant de prestesse, que, sans la colere qui le suffoquoit, il n'auroit pu s'empêcher d'en rire. Il essaya plusieurs fois de monter de son cheval sur la muraille, mais ses contusions lui en ôtoient la force. Obligé de demeurer paisible spectateur de la scene, il s'en dédommagea par les reproches, les injures épouvantables, qu'il adressoit de loin aux berneurs. Ceux - ci ne s'en embarrassoient guere, et n'en continuoient pas moins à faire sauter le malheureux . jusqu'à ce que, fatigués eux-mêmes d'un jeu qui leur plaisoit si fort, ils le remirent sur son ane. Maritorne émue de compassion, courut au puits. remplir un pot d'eau fraîche, qu'elle revint lui présenter. Sancho le portoit à sa bouche lorsque don Quichotte lui cria de loin : Prends garde, mon fils, prends garde; ne bois point de cette eau perfide qui te donneroit la mort. Songe que j'ai ici le divin baume dont une seule goutte te guérira. En disant ees paroles, il mon-

troit la burette. Sancho, le regardant en dessous et de travers, lui répondit : Avez-vous oublié que je ne suis pas chevalier? gardez votre chien de breuvage, et me laissez en repos. Il but alors ce que lui offroit la charitable Maritorne; mais s'appereevant que c'étoit de l'eau, il fit la grimace, et pria l'Asturienne de lui donner un peu de vin : ce qu'elle fit volontiers, même en le payant sur ses gages; car dans le fond elle étoit bonne, et ne pouvoit rien refuser de tout ce qu'on lui demandoit. L'aubergiste ouvrit les deux battants à Sancho, qui donna des talons à son ane . et sortit fort satisfait au fond du cœur de n'avoir pas payé un sou. Il est vrai que le trouble où il étoit l'empêcha de s'appercevoir qu'il oublioit son bissac. L'hôte, quand il fut dehors, vouloit refermer la porte; mais il en fut empêché par les jeunes berneurs, qui n'auroient pas

## 204 DON QUICHOTTE.

craint don Quichotte, quand biens même il eût été chevalier de la tables ronde.

FIN DU TOME PREMIER.

## TABLE

des

## CHAPITRES CONTENUS DANS CE VOLUME.

CHAP. I. Du coractere et des occupations du fameux don Quiehotte de

CHAP. II. Comment don Quichotte

Page 19

73

la Manche.

٣.

| Joist at ones the premiere jois,                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| CHAP. III. De l'agréable maniere                                              |
| dont notre héros reçut l'ordre de che-                                        |
| valerie. 40                                                                   |
| CHAP. IV. De ce qui advint à notre<br>chevalier au sortir de l'hôtellerie. 51 |
| CHAP. V. Suite du malheur de notre                                            |
| héros. 64                                                                     |
| CHAP. VI. Du grand examen que firent le curé et le barbier dans la            |
| bibliotheque de notre gentilhomme.                                            |

•

| 200     | 1 11, 5 11 2.                |      |
|---------|------------------------------|------|
|         | VII. Seconde sortie du ce    |      |
| valier  | . Page                       | 82   |
| CHAP.   | VIII. Comment don Quicho     | tte  |
| •       | In à l'épouvantable avent    | ure  |
| des m   | oulins à vent.               | 92   |
| CHAP.   | IX. Où se termine le com     | bat  |
| entre   | le vaillant Biscayen et l'   | in-  |
| trépia  | le chevalier de la Manche. 🤇 | 106  |
| CHAP.   | X. Conversation intéressa    | nte  |
| entre   | don Quichotte et son écuy    | er.  |
|         | 3                            | 13   |
| CHAP.   | XI. Don Quichotte chez       | le s |
| chevri  | iers.                        | 22   |
| CHAP. 2 | XII. Histoire de Marcelle. 1 | 32   |
| CHAP.   | XIII. Comment don Quicho     | tte  |
| se ren  | ndit aux funérailles de Chi  | ry-  |
| sostor  | ne.                          | 42   |
| Снар.   | XIV. Fin de l'histoire       | do   |
| Marce   | elle.                        | 53   |
| Снар.   | XV. Triste rencontre que     | fit  |
| don Q   | uichotte de muletiers très i | 1N-  |
| polis.  | 1                            | 64   |
| CHAP.   | XVI. Aventures de l'hôt      | cl-  |
| lerie.  | 1                            | 76   |

CHAP. XVII. Suite des travaux innombrables de don Quichotte et de son écuyer dans la fatale hôtellerie. Page 190

FIN DE DA TABLE.



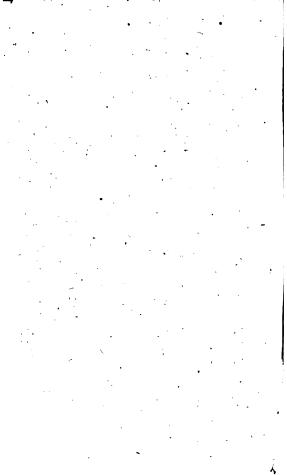

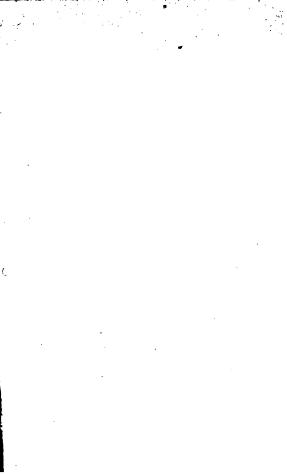

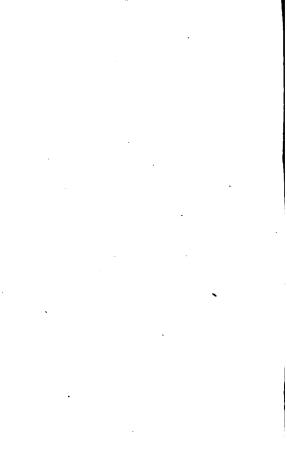

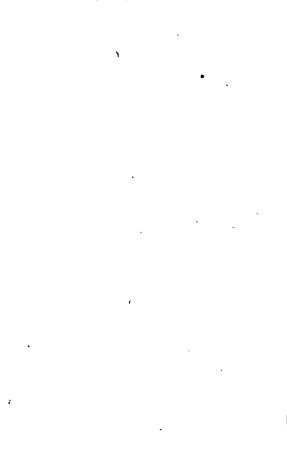

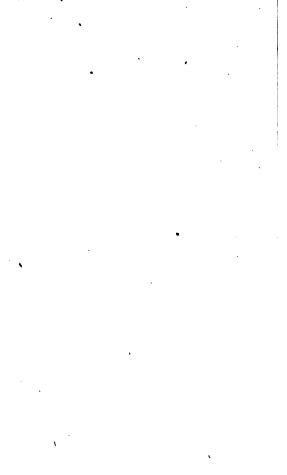

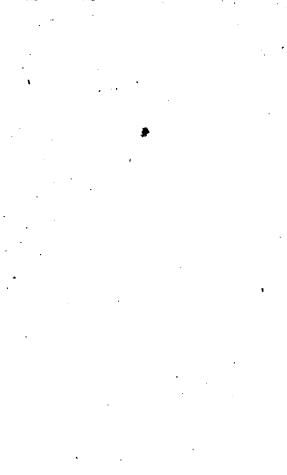





